FONDATEUR : HUBERT BELIVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# M. Gorbatchev justifie l'intervention des parachutistes en Arménie

## **Contrastes** soviétiques

A situation soviétique nous a habitués depuis plusieurs années aux contradictions, mais l'exercice auquel se livre ces jours-ci M. Gorbatchev est à cet égard plus spectaculaire que les autres. D'un côté, le président soviétique affiche une brutale fermeté dans le Caucase, approuvant totalement une inter-vention de ses militaires, qui se solde par plusieurs dizaines de morts. De l'autre, en transférant à la Russie l'autorité fédérale sur les principales houillères du pays, il fait à son rival M. Boris Eltsine une concession de taille, et amorce peut-être, enfin pour de bon, l'inévitable dévolution des pouvoirs du « centre » vers les Républiques soviétiques.

Il est vrai que M. Gorbatchev peut se dire conséquent avec le principe de légalité dont il se réclame en matière nationale. Face aux affrontements nationalistes dans le Caucase, qui ont presque toujours été violents, l'armée soviétique peut revendiquer dans cette région, à la diffé-rence de ce qui se passe par exemple dans les Républiques

baltes, un rôle pacificateur. MAIS c'est aussi un fait qu'en invoquant les torts de la seule partie arménienne, Moscou, qui a toujours refusé de traiter au fond la problème du Karabakh, donne à nouveau l'imcôté : qui pourra prétendre que l'Azerbaidian a complètement désarmé ses propres milices. alors que des forces de cette République ont été signalées aux côtés des troupes fédérales dans les opérations de ces derniers jours? M. Ter-Petrossian, le président arménien, est en tout cas mai récompensé de la grande modération dont il avait fait preuve jusqu'à présent.

Le contraste avec les concessions que le président soviétique vient de faire à M. Eltsine n'en est que plus grand. Il est vrai qu'à court terme M. Gorbatchev se débarrasse ainsi sur son riva d'un grand fardeau : les mineurs lui avaient déjà causé beaucoup l'ennuis lors de leur grève de 1989, ils sont restés particuliè-rement difficiles à « gérer ». Mais leurs revendications étalent devenues de plus en plus politi-ques : elles allaient de la liquida-tion de la tutelle du « centre » à l'élimination du rôle du Parti communiste sur les lieux de travail. Les voici pratiquement acceptées, au grand dam de l'ad-ministration fédérale, notamment de son chef de file le plus connu, M. Ryjkov, l'ancien chef du gouvernement qui a décidé de se présenter le mois prochain contre M. Eltsine à la présidence de Russie, avec le soutien... du PC soviétique dont M. Gorbatchev est le chef.

C'EST ce second Gorbatchev qu'a choisi d'appuyer M. Mitterrand lors de sa visite à Moscou : l'homme qui, dans un nouveau virage, et sans doute pour échapper au carcen de plus en plus pesant que lui imposaient les « durs » du parti et de l'armée, a décidé de faire un pes en direction des « réformateurs ». M. Eltsine a obtenu, dans la foulée, de créer son propre KGB, et il devrait pouvoir élargir la brêche dans le domaine économique : on voit mal comment le pétrole de Sibérie, voire l'énergie nucléaire, ne tomberaient pas, après le charbon, dans son escarcelle.

M. Gorbatchev a justifié, lundi 6 mai, les interventions des parachutistes soviétiques contre des villages arméniens, qui ont fait depuis la semaine dernière plusieurs dizaines de morts. par la nécessité de désarmer les milices. « Sinon, a-t-il dit, nous assisterions à une véritable guerre (...) La loi doit être respectée. » De son côté, le président de la République d'Arménie, M. Levon Ter-Petrossian, a estimé que l'URSS avait « virtuellement déclaré la guerre à l'Arménie ». A Erevan, le parlement arménien a lancé un appel à l'aide à l'ONU.

de notre envoyé spécial

La situation intérieure soviétique, et singulièrement les événements d'Arménie, ont occupé une grande place dans les entretiens de M. Gorbatchev et de M. Mitterrand. Le président soviétique a été amené à commenter à chaud l'assaut donné lundi par des troupes obéissant à Moscou contre un village arménien proche de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Il s'agit d'un des plus graves affrontements de ces demiers mois dans le Cau-

case puisqu'il aurait fait « des dizaines de morts», selon M. Levon Ter-Petrossian, le prési-

M. Gorbatchev a évoqué longuement cette affaire en donnant l'impression qu'il avait lui-même donné l'ordre de cette intervention musclée des parachutistes contre le village arménien de Voskepar. **DOMINIQUE DHOMBRES** 

Lire la suite page 3 ainsi que l'article de CLAIRE TREAN : «M. Mitterrand a sussett Mitterrand a apporté un soutier sans réserve à M. Gorbatcher

## Les violences en Yougoslavie

Belgrade annonce la « mobilisation partielle » de l'armée.. page 4

Le schéma Universités 2000 en conseil des ministres

# Le gouvernement veut multiplier les IUT

M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, devait présenter, mardi 7 mai, devant le conseil des ministres, une communication sur le schéma Universités 2000. La création de sept nouvelles universités (quatre en région parisienne, deux dans le Pas-de-Calais et une à La Rochelle) est confirmée. Mais le gouvernement a surtout opté pour un développement massif des formations techniques courtes, avec la création de cinquante mille places dans les instituts universitaires de technologie (IUT) en cinq ans.

quelques confirmations et bon

nombre de surprises. Ainsi, la

volonté ministérielle de favori-

ser, à terme, l'émergence d'une

dizaine de pôles universitaires

européens est confirmée : dès cette année, Grenoble, Lille.

Montpellier, Strasbourg et Tou-

louse bénéficieront de ce statut.

Le site d'Orsay, initialement

envisagé, n'est plus retenu dans l'immédiat.

De même, se trouve réaffirmée

la décision gouvernementale de

creer quatre nouvelles universités

dans la région parisienne autour

des villes nouvelles de Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la-Vallée

et Saint-Quentin-en-Yvelines-

**GÉRARD COURTOIS** 

Lire la suite page 10

Il y a tout juste un an, le gouvernement s'engageait à consacrer un peu plus de 16 milliards de francs, entre 1991 et 1995, au développement du système universitaire français. Depuis, le ministre de l'éducation nationale s'efforce de résoudre une équation à multiples paramètres: comment répartir ces investissements, dans quelles formations. au profit de quelles régions et de quelles villes et dans le cadre de quel partenariat, notamment financier, avec les collectivités territoriales?

M. Jospin apporte, avec quel-que retard sur le calendrier initialement prévu, une première série de réponses. Ce cadrage à la fois quantitatif et qualitatif du plan Universités 2000 comporte

Un pas vers l'Europe sans frontières

Le conseil des ministres devait approuver, mardi 7 mai, un projet de loi portant ratification de la convention de Schengen. Signée entre les pays du Benelux, l'Allemagne et la France en juin 1990, cette convention describés describés describés. tion, paraphée depuis par l'Italie, énumère les mesures destinées à compenser la suppression des contrôles aux

## Les secours

au Bangladesh Une économie naufragée

Lire page 10 l'article de notre envoyé spécial ROGER CANS

### Un entretien avec le président

de la Mauritanie

Normalisation de la vie poli-tique « avant la mi-92 ». page 5

## SCIENCES & MEDECINE

 Swaziland, un royaume face au sida. • Le ciel troué de noir. • Les Celtes, ces premiers Européens. • Jacques-Louis Lions, lauréat du prix du Japon. pages 15 et 16

« Sur le vif » et le sommaire complet se trouvent page 24

par André Fontaine

heurs du Koweit libéré, le Bangladesh une fois de plus englouti, le choléra qui le menace en même temps qu'il s'étend en Amérique du Sud, la famine qui revient en Afrique, l'expansion inexorable du sida. le bilan, qui ne cesse de s'alourdir, de Tchernobyl et la menace

nez dans le Caucase et en Yougoslavie, la montée du chômage et celle, corrélative, de la criminalité, dans la plupart des pays du monde : les mauvaises nouvelles, ces temps-ci, se ramassent à la pelle, et l'on comprend que le cœur du président des Etats-Unis lui donne du fil à retordre. Comme de surcroît le temps

que fait planer l'état de son s'est mis en berne, la morosité sinistre «sarcophage», la guerre s'installe, et la plupart des Francivile qui montre le bout de son cais ne prennent pas garde qu'un espoir sérieux existe maintenant de voir prendre fin des conflits armés, longtemps considérés comme insurmontables. A quelques jours d'intervalle,

pourtant, gouvernements et guérillas ont conclu des accords au Salvador, au Guatemala, et en Angola. Dans les deux premiers cas, le cessez-le-feu reste à négocier, mais des progrès sensibles ont été faits vers la solution des problèmes les plus litigieux, et entre autres, naturellement, de ce qui a trait aux droits de l'homme, particulièrement maltraités dans cette partie du monde. Le précédent du Nicaragua, où la paix est revenue depuis un an, autorise beaucoup d'espoirs.

Lire la suite page 3

# Réorganisation du renseignement militaire



Lire nos informations page 22

# M. Mitterrand, modernisateur du capitalisme

En dix ans, le chef de l'Etat a rompu à la fois avec le pseudo-libéralisme de la droite et avec le volontarisme de la gauche

par Erik Izraelewicz

L'économie française n'aura sans doute jamais été, depuis la fin de la seconde guerre mondiale au moins, aussi libérale qu'après dix années de «socialisme». Le paradoxe est sans doute l'un des plus inattendus de ceux produits par la décennie Mitterrand. Faut-il, pour autant, en conclure que les socialistes français ont, au cours des dix années écoulées, découvert les vertus de l'économie de marché, mais oublié le socialisme? Les choses ne sont pas aussi simples.

La reconnaissance par les socialistes de la supériorité du marché n'est qu'un aspect d'une l'exception française dans le pour leur substituer un débat sur

n'a pas pu échapper à la vague libérale qui a inondé le monde à partir de la fin des années 70. Elle s'est banalisée. Dans ces conditions, au «socialisme à la française », M. François Mitterrand a habilement substitué l'ambition européenne. Les multiples reniements auxquels la gauche a dû procéder, avec l'abandon du volontarisme étatique et du dirigisme, ne signifient pourtant pas une conversion totale et aveugle au marché.

Malgré un apparent consensus sur la politique conjoncturelle, en particulier – entre la gauche et la droite, subsistent des conceptions différentes. La décennie a rendu caduques les controverses révolution plus large : la fin de entre socialisme et capitalisme

domaine économique. La France le type de capitalisme souhaité. De nouveaux clivages apparaissent à ce sujet; ils ne recouvrent pas nécessairement les frontières actuelles des partis.

Est-il nécessaire de le rappeler? Au cours de la décennie Mitterrand, mars 1983 a été un mois décisif. Après deux années de réformes sociales importantes, les caisses de la France sont vides. A l'issue d'une période tendue d'intenses discussions, le président de la République décide un retour à l'orthodoxie. La France reste dans le système monétaire européen et en accepte toutes les contraintes. La décision est histo-

> Lire la suite page 8 ainsi qu'un portrait dc M= Elisabeth Guigou par THIERRY BRÉHIER et nos informations page 9,

Folio. Inédit.

23,50 F

Le livre blanc.

demain, les retraites

Un contrat

générations

entre les

Michel Rocard

Préface de

folio Dactuel

nous avons relatified देश हा आ. interrand fait Seffondes Chirac tient le

THE RESERVE OF THE

Marie Committee of the Committee of the

the second second second

· 电路线 化生物 100000 Mar was a second

**副教授権** (株子学師) かっちゅう

particularly at the

A COLUMN TO SERVICE SE

The state of the s

and the same

**連接を企業的によった。** 

STATE OF AN ARE ATTENDED

Company of the second

e de companyation de la

Marie Marie Marie To

The state of the s

Franchisch der ber 19 fer ... The same of the same

Company of the section and the con-

Million Market Barrier Contraction of the state of the

which the at the

With the Port of

Be and the said of a district

北京學 医水子氏性红色性红斑 "这一一个

the same to be a second

or place and her .

at attack the text

array for some in the

with house the .

gre and six an indian

AND THE PROPERTY OF THE

**经基础**的 第二

Special Control of the second

Compact through

and the same of the same

Marie Carlo 1971

PRINCES SE TREESE.

par Pierre Castagnou

IRE que l'exercice libéral de la médecine est en voie d'extinction parce qu'on instaure le tiers-payant et les forfaits de biologie relève soit de l'incompétence, soit de la polémique pure.

Confondrait-on soudain un système de santé avec ses modalités pratiques ou les outils dont il dis-pose? Est modalité la façon d'honorer son medecin paiement direct ou tiers-payant; est outil la forfaitisation de certaines dépenses. Cesse-rait-on d'être un professionnel libéral parce qu'on ne perçoit pas directement ses honoraires ? Le forfait de soins, le contrat de santé entraîneraient-ils la fonctionnarisation du médecin? Non. Le prétendre témoigne d'un raisonnement

En effet, ce qui caractérise l'exer-cice libéral, je dirai même l'éthique libérale, c'est tout à la fois l'indépendance, la technicité, la personnalisation, la responsabilité et la déon-tologie. Autant de caractéristiques qui ne sont nullement remises en cause par le tiers-payant et le forfait. Les médecins, biologistes ou kinésitherapeutes qui les ont acceptés contractuellement ne l'ont-ils pas compris ainsi?

réseaux routiers des douze pays mem-bres et quarante millions d'autres qui

y ont été blessés, avec les consé-

quences souvent dramatiques que

chacun sait. Ce sont autant de familles qui ont vu briser le cours de

leur destin, à tel point qu'il n'existe

plus guère d'Européens qui ne connaissent de victimes parmi leurs

On pourrait penser que, devant ce drame d'une ampleur telle que les

chiffres sont incapables d'en rendre vraiment compte, l'Europe se soit

organisée pour faire front, conjuguant

les efforts et le savoir-faire de ceux

- trop peu nombreux au demeurant -

qui ont aporis, sinon à supprimer les accidents de la route, du moins à en

limiter le nombre et la gravité. Il n'en

est rien encore, et cela pour deux rai-sons d'ordre différent.

La première découle de l'histoire même de la Communauté. Il a fallu

que celle-ci existe dans les domaines économique, industriel, agricole, ali-mentaire, politique, avant de pouvoir

porter ses regards sur le secteur des transports, qui n'a pas revêtu jusqu'à présent de caractère prioritaire à ses yeux. Un rapport du Parlement euro-

péen a pu relever qu'« un seul fonc-tionnaire ayant rang de chef de service s'occupait à Bruxelles des dossiers de

la sécurité routière, et encore à temps

très partiel», alors que la sécurité rou-

tière ne bénéficie que de 1 % du bud-get du secteur des transports.

munautaire avec les moyens voulus et

notamment les structures nécessaires

Dogmatisme ou pragmatisme, immobilisme ou réformisme, là est le vrai débat. Repenser les modalités d'un système pour pallier ses insuffisances ou corriger ses effets négatifs équivaut à le redynamiser face à des situations nouvelles, non à le faire hasculer du côté opposé.

La réforme de certaines professions juridiques et judiciaires et la possibilité pour toutes les professions libérales réglementées d'exer-cer sous forme de sociétés de capitaux, adoptées par le Parlement à la fin de 1990, traduisent bien cette nécessité d'aller de l'avant dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Les professions libérales ne pourront pas échapper à l'harmonisation de certaines de leurs règles déontologiques ou de leurs pratiques, une fois le marché unique européen réalisé.

A camper en effet sur leurs seules traditions, peu de professions survivront aux mutations nécessaires de cette fin de millénaire. Ce n'est pas parce que leurs règles, leurs modes d'exercice se diversifient, évoluent, se modernisent que les professionnels libéraux vont pour autant per-

Nos amis allemands ne s'y sont

pas trompés, qui ont vécu avec moins d'angoisse que nous les effets d'une médecine toujours plus per-formante et coûteuse les engageant récemment dans la voie d'une autorégulation des dépenses. Se sont-ils pour autant sentis fonctionnarisés ? Ont-ils aliéné leur liberté parce qu'ils n'étaient plus directement honorés par leurs malades ? Se sontils sentis démotivés et déresponsabilisés? Outre-Rhin, à cette occasion, point de conflit idéologique ni de

guerre de religion! Plus personne ne doute aujourd'hui de la nécessité de maîtriser les dépenses de santé. Plus personne ne nie les gaspillages, les abus, les pres-criptions inutiles, qui reflètent souvent la demande de patients mal informés. Dans ces conditions, est-il anormal de vouloir adapter notre système de soins? Les attitudes d'immobilisme. l'absence de courage politique n'auraient-elles pas, au contraire, pour effet de précipiter l'exercice libéral vers une mort certaine ou vers une médecine à deux

► Pierre Castagnou est délégué interministériel aux professions

# Les leçons de Télé Free-DOM

par Cathodon

EUX qui reprochent au CSA son action à la Réunion et la saisie de Télé Free-DOM doit pas s'abattre sans discernement. Le CSA en est profondément convaincu : toute sa politique est fondée sur l'idée que la sanction est un ultime recours. A La Réunion, sa feraient bien de se demander : qu'au-rions-nous fait à la place de l'autorité décision n'a été ni hâtive ni brutale. Il n'a rien négligé pour réinsérer Télé Free-DOM dans la légalité. Au reste, de régulation de l'audiovisuel ? Un minimun d'honnêteté intellectuelle et d'attachement à l'Etat de droit les la solution commode, pour le Conseil, eût été d'autoriser Télé Free-DOM à l'issue de l'appel aux conduirait alors à répondre : nous aussi nous aurions demandé la saisie. 1) La liberté d'expression s'exerce candidatures lancé dans l'île en mai 1989. Mais, comme les élus locaux dans le cadre des lois qui la régle-mentent. « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la (conseil régional en tête), il a dû se rendre à trois évidences : la première était la supériorité du projet Antenne Réunion ; la deuxième était l'intransigeance de C. Sudre, qui a toujours loi » (article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de voulu faire cavalier seul et toujours brandi la menace de troubles à l'or-dre public ; la troisième était l'in-1789). La liberté d'expression, surtout dans le secteur audiovisuel, ce n'est pas la licence de faire n'importe compatibilité du fonctionnement de quoi : occuper l'espace hertzien en Télé Free-DOM - fondé sur le piljouant des coudes, brouiller autrui, lage et la programmation bas de gamme – avec les normes de qualité diffamer son semblable, piller la propriété intellectuelle, déverser à toute et de légalité les plus élémentaires. heure violence ou pornographie, inci-C'est dans ce contexte que le Conseil ter à l'émeute... Aussi la loi française est-elle légitimement exigeante à l'égard des diffuseurs : sélection à a donné son feu vert au parquet pour

fixer le moment opportun. 3) La spécificité de l'outre-mer, si souvent invoquée par les détracteurs du CSA, poussait non à la mollesse, mais à la fermeté.

saisir le matériel d'émission, tout en

laissant aux magistrats le soin de

D'abord parce que les DOM-TOM, sociétés fragiles, travaillées par de multiples tensions internes, ont un besoin particulier de l'autorité

A quoi bon avoir institué toutes ces règles, à quoi bon entretenir un organisme comme le CSA pour veil-ler à leur application, à quoi bon tant insister, à Bruxelles, pour que nos Ensuite parce que tolérer indéfini-ment Telé Free-DOM aurait donné nisster, a Bruxelles, pour que nos voisins européens nous suivent dans nos exigences légales, si nous admettons qu'une télévision pirate puisse n'être jamais saisie? En assurant l'impunité à celui qui s'affranchit de toute obligation, on avantage le tricheur, on pénalise le vertueux, on décrédibilise la règle du droit. On tombe dans le travers constant de la droit de cité aux télévisions pirates aux Antilles et, par contagion, multi-plié les vocations flibustières outremer. Il devenait alors impossible d'offrir à nos concitovens de Saint-Denis, de Basse-Terre, de Papeete et d'ailleurs les vraies télévisions de proximité auxquelles ils ont droit. Une télévision locale respectueuse de la légalité et proposant au public une programmation digne de ce nom a déjà du mal à équilibrer ses comptes, 2) Bien sûr, le bras séculier ne citaire local et des restrictions réglementaires. Cela devient tranchement impossible si elle doit subir la concurrence déloyale d'un ou de plusieurs pirates qui, eux, peuvent tout

se permettre. 4) Certains voudraient pourtant, au nom des déshérités d'outre-mer, que l'outre-mer soit marginalisé, que la loi républicaine ne s'y applique pas pleinement. A les entendre, Télé Free-DOM, malgré tous ses défauts. était chérie par la population du Chaudron. En l'en privant, on a mal agi. Cette vision des choses est à la fois erronée et injurieuse.

Elle est erronée, car elle méconnaît que l'audience de Télé Free-DOM a toujours été limitée. Selon les son-dages disponibles, Télé Free-DOM est toujours arrivée troisième derrière les deux chaînes de service public RFO1 et RFO2 (1).

Il est également faux de prétendre que tout un peuple soit descendu

dans la rue en fevrier pour défendre «sa» télévision. Le noyau dur des manifestants était en fait constitué d'une phalange bien organisée d'une trentaine de desperados. La foule qui affronte les CRS n'excède pas trois cents personnes : jeunes en difficulté d'insertion venus crier leur mal de vivre, se défouler ou... profiter de l'aubaine de magasins éventrés. Ce carnaval insurrectionnel a fini tragiquement. Ce n'était pas pour autant une révolution.

5) Et la casse ? La encore l'argument milite dans le sens de la rigueur. Comme l'a bien mis en lumière le rapport d'information de l'Assemblée nationale, présenté par M. Sapin, C. Sudre et les siens ont exercé une influence décisive sur le déchainement de la violence.

révélatrice de la capacité de nuisance que peut acquérir un démagogne lorsque la démocratie commet l'étourderie de lui abandonner la maîtrise des ondes, a dissipé les derniers états d'ame des pouvoirs locaux. Elle a souligné criment les effets contreproductifs de la tolé-rance dont Télé Free DOM avait bénéficié jusque-la, particulièrement entre 1986 et 1989.

Il n'empèche que nombre de bons esprits retiennent précisément cette violence comme atténuante des torts de Télé Free-DOM. Marqué au ser rouge de la culpabilité collective, tou-jours piètre conscillère, leur raisonnement est à peu près le suivant : si, au Chaudron comme dans les banlieues chaudes de métropole, il existe des casseurs, c'est qu'il existe aussi des laissés-pour-compte : s'il existe des laissés-pour-compte, c'est que la société n'a pas fait son devoir ; la casse est un cri de détresse ; en y répondant par le maintien de l'ordre, la société aggrave son cas et refuse d'entendre le SOS qui hi est adressé. Cette attitude «comprehensive». moralement respectable, est politi-quement très dangereuse car elle légitime la casse comme moyen d'expression de l'insatisfaction

Il fant, à la Réunion, combattre le sous-développement, l'analphabétisme, l'alcoolisme, mettre en place des filières de formation appropriées. attirer des capitaux exterieurs...

Cela ne sera ni facile ni immediat. Cela devrait se faire même si Télé Free-DOM n'avait jamais existé.

En attendant, ce n'est pas en légalisant une drogue audiovisuelle sous la pression de la rue que l'on fera avan-cer les choses... sauf à compter sur la drogue pour faire prendre en patience le sous-développement.

(1) Quant à la situation actuelle, elle est caractérisée par une offre audiovisuelle qui, sans être aussi riche qu'en métropole, n'est pas pour autant négligeable : trois canaux et quarre chaînes (RFO1, RFO2, Amenne Réunion, Canal Réunion).

➤ Cathodon est le pseudonyme d'un groupe de hauts fonction-

# Sécurité routière L'Europe et les morts de la route

par Christian Gerondeau

HAQUE jour, les accidents de la route sont à l'origine de Europe d'ici à l'an 2000.

Cent trente-cinq morts et

Fort heureusement, il est permis quatre mille blessés sur le territoire de la Communauté européenne. Chaque d'espérer. Un dynamisme nouveau souffle sur le secteur des transports, année, ils y tuent, sans que l'on en parle, cinquante mille personnes et en dont les crédits ont été doublés cette blessent un million et demi d'autres, année. Ce sont ses responsables qui Dennis la signature du traité dé fois, de commanditer une étude euro-Rome, ce sont - chiffres incroyables péenne globale sur la sécurité routière. deux millions d'êtres humains qui ont laissé leur vie sur les différents

Il reste à tous à prendre conscience de ce qu'à l'évidence, s'il n'y avait qu'une action à privilégier au sein de la politique communautaire des trans-ports, ce serait celle qui a pour objet de tout faire pour limiter le nombre 'des drames de la route.

Il est sans doute important de gagner quelques dizaines de minutes sur les liaisons entre grandes villes européennes. Mais cet objectif ne revetirait-il pas un caractère dérisoire si, comme c'est le cas aujourd'hui, plusieurs milliers d'Européens conti-nuaient d'être tués ou blessés dans un accident de la route? Oui, la Communauté européenne a eu raison de se porter au secours du peuple kurde. Elle s'honore d'avoir pris, parmi les nations du monde développé, l'initiative des secours. Le moment est venu pour elle de s'attaquer avec le même courage et la même détermination à

un drame qui n'est pas moindre et dont ses citoyens sont victimes surson propre sol. Si elle le fait, le succès dépassera ses espérances.

Christian Gerondeau est président du groupe d'experts européens en sécurité routière.

TRAIT LIBRE

l'issue d'un appel aux candidatures rigoureux, obligations en matière de pluralisme, quotas de diffusion et

production, réglementation de la publicité et du parrainage, respect du droit de réponse et de la législation

tombe dans le travers constant de la

politique audiovisuelle nationale :

inconséquence.



Bibliographie

# Sujets et citoyens

DES ADMINISTRÉS

de Jean-Claude Delarve Calmann-Lévy, 216 p., 89 F.

ANS la famille des écologistes, Jean-Claude Dela-Mais la seconde cause de l'inaction est beaucoup plus profonde. Elle tient à l'idée, universellement répandue, ue a une position singulière. Il trouve Antoine Waechter qu'il n'y a rien à faire contre les acci-dents de la route et qu'il convient trop doctrinaire at Brice Lalonda financièrement trop peu armé donc de les accepter comme une fata-lité de notre civilisation et de notre pour que son action ait des retombées concrètes. Or ce sont des résultats immédiats que veut enregistrer Jean-Or cette idée est fausse. Un récent rapport (1) d'un groupe d'experts européens a mis en évidence que les risques par kilomètre parcouru s'éta-Claude Delarue. Ce qui l'a conduit à créer en 1985 l'Association des usagers de l'administration et des services publics geaient de un à sept selon les pays de la Communauté. Il a montré que, (ADUA). Pour lui, en effet, l'adla Communaute. Il a montre que, pour des pays voisins en tous points par la population, le tempérament national, la langue, le niveau de vie, la motorisation, le taux d'accidents variait du simple au double selon l'intensité avec laquelle le fléau était attaqué. Il a montré enfin qu'une action déterminée, conduite au niveau communautaire avec les movers voulus et ministration est la première responsable de la dégradation de l'environnement et de la qualité

N'y a-t-il pas là une pétition de principe? Faut-il s'étonner que l'on ait trouvé sa position quelque peu « poujadiste »? Il est tellement facile depuis que la permettrait en mettant en commun le savoir-faire et l'expérience de tous France est France de désigner les fonctionnaires comme boucs alors que chaque pays agit à l'heure actuelle isolé ment - de réduire au minimum de 20% à 30% le nombre émissaires. Comme si nos compatriotes dans nos rues, sur nos piages, dans nos forêts n'étaient pas les premiers salisseurs, les industriels, les grands (1) Rapport du groupe d'experts à haut niveau pour une politique européenne de sécurité rousière. Commission des Commu-lautés européennes. DCZ Republicapollueurs et les bureaux privés accessibles au public, toujours si l'autodiscipline n'était pas la meilleure garantie contre les carences de l'administration. Cela dit, l'association de Jean-

Claude Delarue a eu l'avantage de constituer, face aux pouvoirs publics, un organisme de pression efficace et de ressembler des témoignages parfois incroyables. Ce sont ces histoires où la bureaucratie transforme les citoyens en sujets qui nous sont ici contées. Leur intérêt est de couvrir un champ qui dépasse de loin l'écologie. Áinsi, on démarre sur ces formes abusives de bizutages dans certains établissements d'enseignement pour enchaîner sur les spoliations dont sont victimes les « petites gens », locataires ou propriétaires sous pré-texte d'opérations d'intérêt public qui se révèlent détournées au profit d'un « puissant ».

Le chapitre sur les remembrements autoritaires est peut-être celui qui attirera le plus l'attention parce que l'opinion publique ignore tout de cette « machine infernale à voler les propriétaires ruraux ». Sous prétexte de remédier au morcellement de la propriété paysanne, on procède trop souvent à de véritables spoliations avec l'aide d'huissiers et de gendarmes. Après un coup de patte à la FNSEA

délaissant les petits paysans Jean-Claude Delarue passe au laxisme de l'administration à 'égard des installations le plus polluantes et des transports de matières dangereuses ainsi que des producteurs de décibels traumatisants. La désinvolture des PTT vis-à-vis des erreurs de facturation de téléphone ou de Minitel est moins vraie aujourd'hui, il le reconnaît. Mais le ton est sévère sur les bavures médicales à l'hôpital et les difficultés d'obtenir réparation ainsi que sur l'attitude des « bureaux » face aux pauvres et aux étrangers. Des pages fort bien venues. Egalement celles qui sont consacrées au quartier du Sentier, centre privilégié de la surexploitation de la main-d'œuvre et des magouilles en tout

On ne parlera jamais assez des abus. Le livre de Jean-Claude Delarue, malgré les réserves que nous avons soulignées au début, s'ajoute ainsi efficacement aux pierres appor-tées par la Cour des comptes, le médiateur ou parfois le Conseil économique et social. Il a l'avantage, lui, d'être accessible au grand public, d'autant plus qu'il fourmille d'anecdotes plus démonstratives que n'importe quel discours.

PIERRE DROUIN

# Le Monde

## **ABONNEMENTS VACANCES**

Vous n'êtes pas abonné : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, accompagné de votre règlement par chèque ou par Carte bleue. Vous êtes déja abonné : Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacances, pertout en France métropolitaine. Ren-voyez-nous simplement le bulletin ci-dessous sans oublier d'indiquer voire numéro d'abonné.

FRANCE

ÉTRANGER\*

| (voic ilentific)                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 semaines 175 F 165 F 13<br>3 semaines 170 F 245 F 19<br>1 mois 210 F 310 F 26<br>2 mois 330 F 550 F 52<br>3 mois 460 F 790 F 78 |
| Attantion . La mast en place de votre abonnement vacances nécessite un déla de 10 jours.                                          |
| VOTRE ABONNEMENT VACANCES .: DURÉE                                                                                                |
| VOTRE ADRESSE DE VACANCES :  VOM PRÉNOM                                                                                           |
| + RUE                                                                                                                             |
| CODE POSTAL VILE                                                                                                                  |
| PAYS                                                                                                                              |
| VOTRE RÈGLEMENT: CHÈQUE JOINT CARTE BLEUE                                                                                         |
| Expire à fin LLL Signature                                                                                                        |

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

VOTRE NUMÉRO D'ABONNÉ (si vous êtes déjà abonné)

ا مكذا من الاعل

AND THE CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERS

+

MAN MONEY - AT

# **ETRANGER**

URSS: au cours de sa visite à Moscou

# M. Mitterrand a apporté un soutien sans réserve à M. Gorbatchev

Lors d'une visite de quelques heures lundi 6 mai à Moscou, M. Mitterrand a réaffirmé le soutien de la France à M. Gorbatchev. Les deux présidents se sont aussi entretenus des questions du Moyen-Orient et de la situation intérieure en URSS.

MOSCOU

de notre envoyée spéciale

« Je compte bien, en France etailleurs, continuer de plaider pour qu'on aide le président Gorbatchev et la perestroïka. Je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis.» C'est un soutien sans réserve que M. François Mitterrand est allé apporter, lundi 6 mai à Moscou, à son homologue soviétique, un soutien qui ne fut pas même tempéré au vu de la dramatique aggravation des affrontements en Arménie qui faisait le même jour, selon les dirigeants de cette République, « plusieurs dizaines de morts ».

Quelles que soient les méthodes auxquelles le président soviétique estime devoir recourir pour faire face aux difficultés qui l'assaillent, la position de M. Mitterrand à son égard est sans ambiguité : il reste non seulement celui qui eut le «courage» de changer la face du monde, mais le seul interlocuteur soviétique sur lequel puissent à ce jour miser les Occidentaux.

Les quelques heures d'entretien qu'ont eues, lundi, les deux présidents dans une datcha proche de Moscou s'inscrivaient dans le cadre régulier de leurs rendez-vous semestriels, mais il n'était pas fortuit, ni pour l'un ni pour l'autre, que la reucontre eût lieu à ce moment precis. M. Gorbatchev, acculé à expliquer - comme il le fit longuement au cours de la conférence de presse conjointe, - que c'est bien lui qui « tient la barre » dans la tourmente soviétique, avait bien besoin d'un renfort extérieur

dont M. Mitterrand le gratifia sans parcimonie. Quant au président de la République, il voulait démontrer qu'il reste dans le jeu de l'aprèsguerre du Golfe et de la recherche d'un règlement au conflit israélo-palestinien et venait afficher sa convergence de vues avec Moscou.

Contrairement à ce que laissait entendre lundi un commentaire de Tass, la France ne se demande pas qui sera l'homme fort de l'Union soviétique demain, et le ches de l'Etat français a rejeté comme « fantaisistes » les interprétations qui avaient été faites de la visite de M. Eltsine le mois dernier à Paris. Expliquant aux journalistes, sans le moindre embarras, qu'il avait reçu le président de Russie comme il convenait à une personnalité de son rang (il a eu avec lui à l'Elysée un échange de vues d'une ving-taine de minutes dont il avait informé M. Gorbatchev), M. Mitterrand conclut : « En m'interrogeant sur cette rencontre aujour-d'hui, vous lui accordez une importance qu'elle n'avait pas.» M. Eltsine se voyait ainsi remis à son exacte place et M. Gorbatchev buvait du petit lait.

#### Rentrer dans le jeu au Moyen-Orient

Mais est-il raisonnable de continuer de miser sur un président soviétique confronté à tant de déboires et de périls, demanda-t-on à M. Mitterrand, Objection elle aussi écartée sans appel : « Que le président soviétique ait des difficul-tés, cela paraît évident à tous, et en particulier à lui-même. On n'amorce pas une révolution aussi profonde sans s'exposer à de multi-ples conséquences. La où la liberté apparaît, elle se fait très vite très exigeante » Et M. Mitterrand de dire encore une fois son admiration » pour le « courage de celui qui a pris la responsabilité d'un tel changement tout en restant fidèle à



espérer davantage. Quand une question fut posée aux deux présidents sur le Moyen-Orient, il donna ostensiblement la parole à M. Mitterrand comme si elle lui revenait sur ce sujet légitimement. Si le président soviétique a pour l'heure bien d'autres chats à fouetter, son ministre des affaires étrangères s'attèle en revanche activement au problème israélo-arabe. qui occupa l'essentiel de ses entretiens de lundi avec M. Roland

M. Bessmertnykh est sur le point d'entreprendre une tournée au Moyen-Orient dont on sait peu de choses sinon qu'il est attendu le 10 mai à Jérusalem. Toutefois, selon un conseiller du président soviétique, M. Andrei Gratchev, il envisagerait de visiter, outre Israël, la Syrie, l'Egypte et la Jordanie,

M. Gorbatchev paraissait plutôt

M. Gorbatchev ne pouvait en soit les quatre mêmes étapes annoncées lundi par le département d'Etat au programme de la quatrième tournée que M. James Baker doit effectuer dans la région au même moment. Le département d'Etat a d'ailleurs précisé que M. James Baker avait l'intention de rencontrer au cours de ce nouveau périple son homologue sovié-

> La visite en Israël sera, en toute hypothèse, un des temps forts de ce voyage de M. Bessmertnykh. Le seul fait qu'il se rende à Jerusalem est en lui-même un élément de normalisation des relations de l'URSS avec l'Etat hébreu, soulignait M. Gratchev; \* 11 est normal de supposer que la reprise des relations diplomatiques sera annoncée sinon pour le jour même du moins pour le lendemain», ajoutait-il en précisant qu'il n'y avait plus du côté

soviétique de *« condition préala-*

L'URSS entre donc au Proche-Orient dans un jeu que menait seul jusque-là M. James Baker, et la France compte apparemment sur elle pour s'y immiscer. MM. Mitterrand et Gorbatchev n'ont guère fait, lors de leur conférence de presse conjointe, que rappeler une position commune déjà connue sur les plus grandes vertus d'une conference internationale. Ils ne l'ont pas fait tout à fait de la même manière. Le président français tint à souligner une fois de plus que, de toute façon, c'est lui qui avait raison : « De toute manière la conférence régionale dont parle M. Shamir est en fait une conférence internationale, avec seulement un peu moins de participants que ce que M. Gorbaichev et moi avions préconisé. » En moins, effectivement, l'Europe, dont l'URSS appuie la participation. M. Gorbatchev, comme pour souligner au contraire que les approches française et soviétique d'une part, américaine de l'autre étaient complé-mentaires, fit référence à un « processus », à une conférence qui pourrait « changer de format » en cours de route et de régionale au départ devenir internationale sur

On ne cachait pas dans la délégation française, préalablement aux entretiens de Moscou, que la France, pour répondre à « l'attente des pays arabes o, devait désormais se manifester, dût-elle ce faisant avoir l'air de conclure à l'impuissance de M. James Baker. La récente rencontre de M. Dumas avec M. Yasser Arafat, comme les entretiens de Moscou, participent de cette entreprise, d'une approche française plutôt compétitive par rapport à la démarche américaine. alors que celle de l'URSS semble davantage s'appuyer sur la coopé-

**CLAIRE TRÉAN** 

### L'intervention nsuper or early and des parachutistes en Arménie

ll a déclaré qu' « il avait pris la décision d'appliquer jusqu'au bout le décret présidentiel » de juillet 1990 sur le désarmement des milices. « Sinon, nous assisterions à une véritable guerre. Je sais que cela ne plait pas à tout le monde, mais la situation est devenue intolèrable. La loi doit être respectée», a-t-il déclaré

Le président soviétique s'est livré à un calcul assez étonnant qui consiste, si l'on comprend bien, à établir lequel des deux camps a eu ces derniers temps le plus grand nombre de victimes à déplorer. Il y a eu, selon lui, au seul mois de mars, vingt Azeris tués, contre dix Arméniens. M. Gorbatchev n'avait visiblement, lundi, aucunement l'intention de s'excuser pour l'assaut donné quelques heures plus tôt contre le village arménien de /oskepar.

Pour le président soviétique, « il n'y aura pas de règlement pacifi-que v des conflits interethniques dans le Caucase tant que les milices locales n'auront pas été désarmées. Il s'agit certes d'une « tragédie », mais le respect de la Constitution soviétique, au moins telle qu'elle existe actuellement, passe avant toute autre considération. Les Arméniens doivent se prononcer en septembre par référendum sur l'indépendance de leur République. M. Gorbatchev n'a fait aucune allusion à cette echéance, qu'il n'approuve pas, mais qui lui paraît sans doute moins inquiétante que d'autres, dans la mesure où elle est encore alabiement le prorelativement lointaine. Le pro blème des nationalités est géré au jour le jour en URSS...

### Le statut du Haut-Karabakh

« Toute tentative de conciliation est considérée comme une trahison, aussi bien par les Arméniens que par les Azèris», a affirmé M. Gorbatchev. Cette remarque à elle scule montre à quel point la tâche du pouvoir central est devenue difficile. M. Gorbatchev a révélé au passage que les deux camps disposaient d' « armes lourdes, y compris des blindes ». Son leitmotiv est simple : il faut désarmer les milices qui se sont formées un peu partout dans le Caucase.

La situation sur le terrain à beaucoup changé ces derniers mois, selon M. Gorbatchev. Il n'y a

sur le territoire de la République arménienne. De l'autre côté, le nombre des Arméniens installés en Azerbaïdjan est passé de 500 000 à environ 300 000. On va donc, sans le dire, vers une délimitation de fait entre les deux nationalités, qui ressemble de plus en plus au tracé décidé par Staline des frontières des deux Républiques... La grande question reste celle de l'enclave du Haut-Karabakh. M. Gorbatchev n'a visiblement pas l'intention de

à l'aise en commentant les évenements de Voskenar. Il était nettement plus tendu pour répondre à une question d'ordre très général concernant son « leadership ». Le président soviétique tient-il toutours solidement le gouvernail : M. Gorbatchev s'est lancé dans une métaphore nautique d'où il ressortait que le bateau qu'il pilotait arriverait à bon port et qu'il n'v avait aucun doute à ses veux sur l'identité du capitaine. « Si le navire tangue, c'est qu'il y a beaucoup de prétendants à son commandement. » Cette remarque visait vraisem-

blablement M. Boris Eltsine. On explique ici que le vote du 12 juin, qui doit permettre l'élection au



modifier le statut actuel de celle-ci. L'exode des Arméniens vivant au Haut-Karabakh devrait donc se poursuivre. Les circonstances des affronte-

ments de Voskepar ont un goût de déjà vu. Selon des informations recueillies à Moscou, des unités dela 4º armée soviétique basée dans le Caucase, appuyées par des policiers azéris fortement armés, ont attaqué lundi ce village qui ne compte que six cents habitants. Les miliciens arméniens de Voskepar ont riposté; le bilan est de douze morts, tous apparemment du côté arménien. Le village lui-même est totalement détruit. Le président arménien, M. Ter-

Petrossian, parle de son côté de « dizaines de morts » et estime que « l'Union soviétique a déclaré une guerre de fait contre l'Arménie ». Le Parlement arménien a lance lundi un appel à l'ONU demandant l'envoi d'observateurs sur

suffrage universel du premier président de l'histoire de la Russie, est a gagné d'avance » par M. Eltsine, mais des « surprises » ne sont pas exclues, s'il faut en croire M. Andrei Gratchev, chef-adjoint du département international du comité central.

Trois candidats sont officielle-ment en lice: MM. Eltsine, Nikolaï Ryjkov, ancien premier ministre, et Vadim Bakatine, ancien ministre de l'intérieur. M. Rvikov espère ainsi faire son retour sur la scène politique après avoir subi l'érosion des années passées en tant que premier ministre aux côtés de M. Gorbatchev, alors qua-siment tout puissant. M. Bakatine est curieusement crédité d'opi-nions très favorables à la démocratie de type occidental et à l'économie de marché sans avoir publiquement fait état de ses convictions politiques profondes.

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

## Les dominos au tiroir

En Angola, où une lutte fratricide nistes actuellement au pouvoir et leur coriace ennemie, l'UNITA de Jonas Sawimbi, ouvertement soutenue par Pretoria et par Washington, l'accord conclu le 1º mai à Lisbonne prévoit l'arrêt des hostilités dès le 15 de ce mois, et l'organisation d'élections libres contrôlées par les deux camps. Il constitue l'aboutissement d'une longue période de détente en Afrique australe, marquée notamment par l'accord sur l'indépendance de la Namibie, le départ des Cubains d'Angola, la libéra-tion de Nelson Mandela, devenu

désormais l'interlocuteur du pouvoir blanc, et l'abolition de l'apartheid. Si l'on ajoute à cela que les principales milices libanaises ont soudain commence à rendre leurs armes à l'armée nationale, laquelle contrôle désor-mais tout Beyrouth, que Saddam Hus-sein a serré dans ses bras sans l'étouffer le grand chef des Kurdes, auquel il a promis rien de moins que de leur donner l'autonomie qu'il leur avait promise... en 1970. Que les Ira-niens se réconcilient avec le diablotin français au point de nous envoyer bientôt leur président en visite officielle. Que le compromis conclu il y a quinze jours entre Gorbatchev et Boris Eltsine n'a pas encore été remis en question. Que pour la première fois depuis dix-sept ans catholiques et protestants d'Irlande du Nord ont accepté de se réunir autour d'une même table. Que le président du Sénégal a fait entrer le principal chef de l'opposition deux ses pouverances. Que celui du dans son gouvernement. Que celui du Bénin, après avoir abjuré le marxismeléninisme, s'est démocratiquement incline devant le verdict d'un corps electoral qui l'avait manifestement assez vu, on se dit qu'il y a décidé-ment des phases de l'Histoire où les hommes sont plus raisonnables qu'à

Toute guerre qui se prolonge sans que se concrétise un espoir de victoire engendre la lassitude : ce facteur joue certainement dans toutes les négocia-tions que l'on voit aujourd'hui se nouer ou aboutir : c'est manifestement le cas, entre autres, du Liban et de l'Ulster. Mais il y a aussi, bien souvent, l'influence d'un contexte général qui, avec la disparition de la guerre froide, a changé du tout au tout.

Aussi longtemps qu'elle durait, tout conflit local, même si ses causes pro-fondes étaient tout à fait étrangères au choc des idéologies, était porté de quelque manière à se rattacher à elle. Ce temps-là est révolu, comme l'a montré de manière spectaculaire l'appui apporté par Moscou à Washington dans l'affaire du Kowelt.

Deçu par le comportement de certains pays, réputés amis, du tiers-monde, dont il découvrait qu'ils se servaient de l'URSS, dans leurs difficiles relations avec le « camp impérialiste», beaucoup plus qu'ils ne la servaient. Breiner avait ouvertement encouragé les marxistes-léninistes à prendre le pouvoir par la force. Mais il allait se ruiner à vouloir soutenir leur comme les aider à se défendre contre des guérillas largement soutenues par le camp en question.

Il ne restait à Gorbatchev qu'à en tirer les conclusions en pratiquant, à commencer par l'Afghanistan, un commencer par l'Afghanistan, un décrochage général. Et en s'employant à calmer les esprits entreprenants que ses prédécesseurs avaient à f'occasion encouragés. Fidel Castro, Kadhafi, Hafez El Assad ou Yasser Arafat, pour ne pas parler des leaders de l'Afrique australe, ont aujourd'hui affaire, au Kremlin, à un homme qui leur dit qu'il est désolé, mais qu'il ne peut pas faire grand-chose pour eux. De toute façon, il a trop besoir, des sous de l'Oncle Sam, de l'Oncle Helmut et des émirs du Golfe pour pouvoir se dispenser d'être sage.

Ce n'est pas à dire qu'il a renoncé à

Ce n'est pas à dire qu'il a renoncé à faire jouer à son pays un rôle mondini. Mais il ne le conçoit plus dans la logique léninienne du «eux ou nous», du camp contre camp, mais dans celle de ces « valeurs communes de l'humanitè » qu'il n'a pas hésité à exalter à la tribune des Nations unies. Le temps est loin où les Américains avaient éla-boré, dans le climat créé par la guerre du Vietnam, la théorie des dominos, selon laquelle la chute d'un pays dans selon laquelle la chute d'un pays dans le camp communiste exposait ses voisins à y passer à feur tour. Si quelqu'un a à redouter aujourd'hui l'effet domino, c'est plutôt « Gorby », tout pas fait par un pays ex- «frère » ou a fortiori par une République de l'URSS en direction de l'abandon du communisme et du détachement du « centre » ne pouvant qu'en encoura-« centre» ne pouvant qu'en encoura-ger d'autres à en faire autant. D'où ses efforts pour retarder l'iné-luctable en continuant de fournir une

Juciable en continuant de fourair une aide importante à ces forteresses communistes assiégées que sont désormais l'Afghanistan, l'Ethiopie et Cuba. Mais c'est pour les aider à affronter dans les moins mauvaises conditions possibles la négociation à laquelle il ne cesse de les encourager. Par tous ses actes, et par le navrant spectacle de l'écroulement de son économie, TIIRSS montre chaque jour davantage. PURSS montre chaque jour davantage qu'elle n'est plus en mesure de soute-nir ces pauvres, ces « damnés de la terre» dont elle s'était voulue le champion. La vérité, c'est qu'elle est deve-nue l'un d'eux. C'est à juste titre que l'on parle à son propos de «tiers-mon-dialisation », même si l'expression de «tiers-monde» n'a plus beaucoup de sens à partir du moment où, avec la guerre froide, a disparu la notion de

ANDRÉ FONTAINE P.-S. - Maurice Schumann me fait

remarquer que, contrairement à ce que beaucoup croient et que j'ai moimême écrit : « Retour au directoire ? » (le Monde du 19 avril), le général de Gaulle récusait la formule de «l'Europe des patries » au profit de celle de «l'Europe des États ». Dont acte.

Le transfert du contrôle des houillères

## Les mineurs attendent les détails de l'accord pour décider la fin des grèves

L'accord intervenu lundi 6 mai entre le Kremlin et la fédération de Russie, aux termes duquel l'URSS transfère à la Russie le contrôle des mines de charbon de Sibérie (le Monde du 7 mai) constitue la première mesure concrète de la « déclaration commune » signée le 23 avril par M. Gorbatchev et neuf dirigeants de Républiques, dont celui de Russie, M. Boris Eltsine. Si cet accord entre véritablement dans les faits, il pourrait signifier le début d'un nouveau partage des compétences entre le centre et les Républiques.

Peu de détails avaient filtré, mardi, du contenu concret de l'accord. On ignore par exemple si Moscou continuera à percevoir des revenus des houillères désormais sous contrôle russe et, si oui, quelle partie de ces revenus.

D'autre part, s'il paraît établi que les mineurs pourront disposer d'une partie des recettes en devises de l'exportation de leur charbon, afin d'acheter notamment des biens de consommation importés, on ignore de quelle proportion exactement des recettes il s'agit. M. Eltsine avait indiqué aux grévistes qu'ils pourraient disposer de près de 80 % des receites d'exportation.

Les mineurs encore en grève environ un tiers des puits du Kouzbass, second bassin houiller d'URSS après celui de Donetsk. en Ukraine, ainsi que quelques puits de Vorkouta - attendent visiblement de voir les détails de l'accord avant de voter la fin du mouvement, vieux de neuf

se réunir mardi mais, a averti un représentant du comité de Novokouznetsk, M. Alexandre Smirnov, certains mineurs sont déterminés à ne reprendre le travail que lorsqu'ils verront les premières applications concrètes de l'accord.

#### Vers un KGB russe?

Annonçant l'accord au Parlement russe, M. Eltsine s'est abstenu de tout triomphalisme. L'accord peut en effet se révéler à double tranchant : s'il accroît les compétences de la fédération de Russie par rapport au centre, il transfère aussi aux dirigeants russes toute la somme de problèmes que comporte la gestion des bassins houillers.

Mais d'un autre côté, cet accord peut provoquer une réaction en chaîne à la sois des autres secteurs de l'industrie russe, et des autres Républiques de l'URSS : ainsi, les travailleurs du pétrole, du gaz et des mines d'or peuvent désormais eux aussi revendiquer d'être placés sous le contrôle de la fédération de Russie, et non plus de l'URSS. Ce genre de revendications est d'ailleurs déjà formulé dans la métallurgie, où des négociations sont en cours sur le transfert de souveraineté.

De même, les mines de charbon d'Ukraine et du Kazakhstan ontelles déjà fait l'objet d'accords plus ou moins formels et plus ou moins précis avec les directions de ces deux Républiques.

Autres aspect du transfert de souveraineté : M. Eltsine a annoncé lundi qu'ii était parvenu à un accord avec le chef du KGB d'URSS, M. Vladimir Krioutchkov, sur la création d'un KGB russe. Là aussi, la mesure paraît revêtir une importance hautement symbolique, mais les détails de ce protocole d'accord sont encore largement inconnus et l'on voit mal, à ce stade, quelle maree d'autonomie aura ce KGB russe,

# Le ministère fédéral de la défense annonce la « mobilisation partielle » de l'armée

A la suite de la mort, lundi 6 mai, d'un soldat au cours d'une violente manifestation à Split, dans le sud de la Croatie, le ministre fédéral de la défense, le général Veljko Kadijevic, a déclaré que l'armée « prendra sur elle d'assurer la paix (dans le pays] si les autorités fédérales et républicaines ne le font pas ». il s'agit là du plus sévère avertissement jamais lancé par l'armée depuis la détérioration de la situation politique en Yougoslavie, marquée ces cinq derniers jours par des affrontements inter-ethniques meurtriers. Le ministère de la défense a d'autre part ordonné la mise en état d'alerte de l'armée sur l'ensemble du territoire et la « préparation à la mobilisation partielle ». Enfin, une délégation de la CEE, représentée par sa présidence luxembourgeoise, a reporté une visite officielle prévue mercredi 8 et jeudi 9 mai en Yougoslavie, en raison des violences qui s'y déroulent.

### ZAGREB de notre envoyée spéciale

La situation continue de se dégrader en Croatie. Hormis les heurts quotidiens entre civils armés serbes et policiers croates, les routes barrées et les explosions qui retentissent chaque nuit depuis déjà plusieurs mois, la révolte des Croates de Split contre l'armée fédérale, qui, à leurs yeux, soutient les actions terroristes des Serbes, a causé la mort d'un jeune conscrit de dix-neuf ans, et fait plusieurs blessés. Ces événements surviennent après la mort d'au moins quinze personnes, dont douze policiers croates, à Borovo-Selo (le Monde du 7 mai).

Lundi, l'Union des syndicats indépendants de Dalmatie, région du sud de la Croatie, avait appelé les employés des usines portuaires de Split à descendre dans la rue pour protester contre les autorités militaires locales qui encerclaient depuis déjà une semaine le village croate de Kijevo, empêchant ainsi tout ravitaillement. L'armée fédérale y avait été envoyée pour pré-venir d'éventuels heurts entre la milice parallèle serbe de Knin et les forces de l'ordre de Croatie, qui venaient d'installer un poste de police dans ce village peuplé exclusivement de Croates, mais situé dans l'« enclave » serbe de Krajina. Vers 10 heures, plusieurs dizaines de milliers de manifestants traversaient les rues de Split en direction du commandement de la région militaire. Ils furent vite rejoints par plusieurs autres milliers de personnes qui scan-daient des slogans hostiles à l'armée, lui reprochant de laisser les indépendantistes serbes bloquer tout l'arrière-pays dalmate.

Ils étaient près de 100 000 lorsqu'ils se heurtèrent à un cordon de police, à proximité du commandement régional. Ce cordon fut rapidement forcé par la foule, qui se retrouva à l'entrée du bâtiment militaire face à deux blindes de l'armée. Des manifestants prirent d'assaut les deux véhicules. Plusieurs coups de feu rententirent. Les autorités militaires affirment

La prochaine série de pourpar-

lers sur l'avenir de l'Irlande du

Nord a été reportée à la dernière

minute en raison de divergences

sur le lieu de la séance plénière

prévue en juin prochain, a-t-on

appris lundi 6 mai de source bri-



fédéraux se prononcent clairement

~ ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à

présent - dans les conflits qui opposent les forces de l'ordre légi-

times de Croatie et les détache-

ments d'« extrémistes serbes

armés», et l'aident à rétablir l'or-

dre dans la province de Krajina. A

cette occasion, M. Tudjman a rap-

pelé que, depuis l'éclatement des

troubles en août dernier dans la province à majorité serbe, l'acti-

vité économique de la région est

paralysée, ce qui peut être évalué

à une perte d'au moins 3 milliards de dollars. Les Serbes de Croatie

représentent environ ! 1 % de la

Le chef d'état-major des forces

armées yougoslaves, le général

auprès du président de Croatie en

croates que le haut commande-

ment militaire e avait élevé le

niveau de préparation au combat

des forces armées, décrété la mobi-

lisation partielle et donné l'autori-

Dans un appel retransmis à plu-

sieurs reprises par la radio croate le président Tudjman a demandé

l'interruption des manifestations.

Il a assuré que les autorités croates

prendraient toutes les mesures

nécessaires pour assurer l'ordre et

le calme sur l'ensemble du terri-

toire de la République. Il a déclaré

enfin que les conflits avec l'armée

yougoslave étaient provoqués par

ceux qui veulent porter atteinte à

l'intégrité de la Croatie. Dans l'après-midi, la foule s'était dis-

persée et le calme était revenu

En Macédoine, la situation s'est

également aggravée. L'annonce de

la mort d'un jeune conscrit macé-

donien a provoqué la révolte des

habitants de cette République, qui

se sont rassemblés dans la soirée

dans les rues de leur capitale, Skoplje. Des pétitions ont été

signées, demandant aux autorités

militaires de ne plus envoyer de

jeunes recrues macédoniennes en

FLORENCE HARTMANN

dans le centre de Split.

cas d'agression contre elles ».

population de cette République.

que l'armée n'a pas eu recours aux armes et que les balles avaient été tirées par par un groupe de manifestants et de policiers croates. Toutefois, le quotidien croate Vjesnik de Zagreb affirme que l'armée a bel et bien ouvert le feu depuis le sous-sol de l'édifice et que plusieurs manifestants ont ensuite sorti des armes et tiré en

Entre-temps, le maire de Split, accompagné par quelques leaders politiques locaux, avait été reçu par les autorités militaires et avait obtenu que l'armée escorte jusqu'à Kijevo des camions de nourriture et de médicaments. Lorsque cette délégation quitta le siège du commandement militaire, un jeune soldat originaire de Macédoine avait été tué et un autre blessé.

A la suite de ces nouveaux incidents meurtriers, la présidence collégiale vougoslave prend notamment les représen-tants des six Républiques) s'est réunie d'urgence dans la soirée du lundi 6 mai à Belgrade. Aux termes d'un communiqué, la plus haute instance du pays a condamné cette attaque contre les forces armées yougoslaves et exigé que « les autorités fédérales livrent les coupables ». La présidence a assuré que, pendant les incidents de Split, l'armée yougoslave n'avait pas fait usage de ses armes.

### Un appel du président croate

A la demande du haut commandement militaire, cette session extraordinaire de la présidence devait se poursuivre mardi 7 mai. A la sortie de la réunion de lundi, à laquelle il participait, le chef du gouvernement fédéral, M. Ante Markovic, et quatre membres de son cabinet se sont rendus à Son cannet se sont rendus à Zagreb pour y rencontrer le président de Croatie, M. Franjo Tudjman, qui avait, du fait des circonstances, annulé un voyage à Londres. A l'issue de ces discussions, M. Tudjman a confirmé son soutien au programme que le cousoutien au programme que le gou-vernement Marcovic a récemment présenté au Parlement fédéral et dont l'adoption devrait, selon lui, permettre un dénouement pacifique de la crise yougoslave et la poursuite des réformes économi-ques. En échange, le président

IRLANDE DU NORD

l'Irlande du Nord, M. Peter

Brooke, devait réunir mardi les

dirigeants protestants unionistes et

catholiques nationalistes d'Ulster

pour tenter de mettre sin à vingt

ans de conflit. Mais les dirigeants

irlandais refusent de poursuivre les

tannique autorisée. Le secrétaire à discussions tant qu'il n'y aura pas

VENTES PAR ADJUDICATION
Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66

MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Adjudication en la chambre des notaires de Paris, place du Châtelet mardi 21 mai 1991, à 14 h 30, EN UN SEUL LOT

mardi 21 mai 1991, à 14 h 30, EN UN SEUL LOT
23, RUE SOYER à NEUILLY-S-SEINE (92200)
3701 parts sociales de la SCI du 23, rue Soyer donnant vocation et jouissance 4\* ét.
D'UN APPARTEMENT LIBRE DE 2 PCES PPALES S/RUE
5.-de-b., dégagement, CAU au 1° 1.-1., et 2 EMPLACEMENT PARE. 1° et 2° 5-4.
Mise à Prix: 200 000 F S'adr. à M° CHOIX, notaire
2, rue de l'École-de-Mars, Neuilly-aur-Seine. Tél.: 47-38-11-92.
M\* NECTOUX, avocat, 9, rue A.-de-Vigny, Paris 3\*. Tél.: 47-66-18-34.
SUR PLACE LES 14 ET 16 MAI DE 10 heures A 12 h 30.

Les pourparlers multipartites ont été ajournés eu d'accord sur le lieu des négocia-

tions générales de juin prochain auxquelles participera la République d'Irlande. Selon l'agence britannique Press Association, ces discussions pourraient se dérouler en Europe continentale, notamment à Strasbourg, siège du Parlement européen, qui a été évoqué comme site possible.

Les chefs de la majorité protes-tante unioniste, MM. lan Paisley et James Molyneaux, souhaitent pour leur part que les pourparlers aient lieu à Londres. Mais les sociauxdémocrates et les travaillistes, qui ont l'appui des catholiques nationalistes, préconisent la tenue des discussions sur le sol irlandais.

Les autorités britanniques espérent encore convoquer une réunion plénière d'ici la sin de la semaine pour résoudre le problème. Le pre-mier ministres irlandais, M. Charles Haughey, s'est de son côté déclaré confiant dans l'issue des négociations. - (Reuter.)

rétorque Mes Guigou, puisque « chaque adhésion supplémentaire sera sanctionnée par un vote au Parlement»; en temps voulu, les élus nationaux pourront donc débattre de l'adhésion de l'Es-Côté associations, des réticences demeurent. Amnesty International, un document intitulé « Harmonisa-

Cinq années de laborieuses négociations ont été nécessaires aux cinq «fondateurs» pour se mettre d'accord sur les mesures à mettre en œuvre pour compenser la disparition des contrôles aux frontières. Comment, sans ces « filtres », préserver la sécurité des citoyens? Comment faire face au trafic de drogue, d'armes? Comment maîtriser les flux migratoires? Et comment renforcer la sécurité sans attenter aux libertés? Si la réponse à toutes ces questions est formulée dans un texte indigeste, l'esprit de la loi repose sur des principes : la coopération entre Etats et la Adzic, est également intervenu confiance mutuelle, les frontières «intérieures» (c'est-à-dire comréclamant la dispersion de la manifestation. Il a, par la même tières « extérieures » (celles qui ne occasion, informé les autorités sont pas partagées entre les signataires; par exemple : la frontière terrestre entre la France et la Suisse, l'aéroport de Rome en cas d'arrivée d'un voi en provenance d'un pays non signataire, le port de sation de faire usage des armes en Rotterdam...).

### « Un débat difficile »

«Ce sera un débat difficile, nous a déclaré M= Elisabeth Guigou, qui s'apprête à défendre le projet bec et ongles, le contexte actuel est irrationnel, il y a un tel climat de passion aujourd'hui au Parle-ment...». Excès de pessimisme? Théoriquement, les voix (pro-euro-péennes) de l'UDF devraient se joindre à celles des élus socialistes. « Schengen est tellement à la base de la relance de la construction européenne...», plaide le ministre chargé des affaires européennes, qui se méfie de la logique arithmé-tique depuis l'échec du projet de réforme hospitalière.

De leur côté, les communistes ont toujours été violemment opposés aux activités du groupe de Schengen. Le jour de la signature de la convention, l'Humanité écrivait que sa « lecture donne froid dans le dos», et titrait à la une : «Euro-libertés : la peau de chagrin». Pris en étau entre ce type d'inquiétudes (partagé par des associations de défense des droits de l'homme qui craignent notam-ment une atteinte au droit d'asile) et les réflexes de type « sécuri-taire », le groupe de Schengen a été la cible de nombreuses attaques au cours des négociations, d'autant que leur caractère secret n'a pas

manqué d'étonner. Les critiques semblent aujour-d'hui moins virulentes. M. Paul Masson, fer de lance de la contes-tation «sécuritaire» il y a deux ans, a mis de l'eau dans son vin.

# **DIPLOMATIE**

L'accord de Schengen au conseil des ministres

# Six pays, un espace sans frontières

« M. Pierre Joxe (à l'époque ministre de l'intérieur) a muscle le Le conseil des ministres devait approuver, mardi 7 mai, texte», estime-t-il avec satisfaction. Aussi, pour M. Masson et ses amis du RPR, la ratification n'est-elle deux projets de loi portant ratification de la Convention d'appliplus conditionnée que « par la percation de l'accord de Schengen ception que nous avons du sérieux et de l'adhésion de l'Italie à cet avec lequel nos parienaires appliqueroni la convention ». Une alluaccord. L'Assemblée nationale sion à l'adhésion à venir de l'Esdevrait débattre de la question au cours de la semaine du pagne, soupçonnée de ne pas être capable de maîtriser les flux d'immigration en provenance du Maghreb. Problème prématuré, C'est sur un « pavé » de 142 arti-

cles que les parlementaires français vont devoir se prononcer. Un texte complexe, qui traite, entre autres, de l'attribution des visas, de l'extradition, de l'échange de données informatiques, des ventes d'armes, des demandes d'asile, du droit pour les polices de passer les fron-

Signé dans le village luxembourgeois de Schengen le 19 juin 1990, ce texte - la convention de Schengen, qui complète l'accord du même nom du 14 juin 1985 - réunit un ensemble de mécanismes s'appliquant aux Etats qui ont décidé de supprimer leurs frontières communes. Ils étaient cinq signataires au départ (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas), ils sont six aujourd'hui avec l'Italie, et seront sans doute huit d'ici à la fin de l'année avec l'Espagne et le Portugal.

Ayant valeur de traité international, la convention de Schengen dont l'entrée en vigueur est prévue pour fin 1992 ou début 1993 – est à prendre ou à laisser, telle quelle. Les parlementaires français, qui seront les premiers à se prononcer sur la question, feront-ils l'effort de se pencher sur son contenu? «Il n'y a pas, à l'heure actuelle, cinq parlementaires qui peuvent situer Schengen sur la carte de l'Europe », se lamente le sénateur Paul Masson (RPR), qui fut l'un des premiers à s'inquiéter pour « la sécu-rité intérieure de la France ». Mais, même s'il reste obscur, le texte risque de provoquer quelques

qui a diffusé en novembre dernier

tion de la politique d'asile : préoccupations d'Amnesty international», craint que les demandeurs d'asile patissent de la convention (lire notre encadre). Quant au Haut-Commissariat aux réfugies qui, au grand dam des associations, n'avait pas été admis à la table des négociations, il a finalement été pris en compte puisque la convention de Schengen fait référence à la convention de Genève, du 28 juillet 1951, sur les réfugiés, et au protocole de New-York, du 31 janvier 1967. Les appréhensions ont été réfrénées. Pour preuve, ces propos du délégué adjoint du HCR pour la France : « Veillons à ce qu'on ne dénature pas ce qui part d'une idée positive : faire l'Europe»

MARIE-PIERRE SUBTIL

## Les grandes lignes de la convention

 Coopération des polices. La police d'un Etat signataire pourra se rendre sur le territoire d'un autre Etat signataire, pour cobservation », lors de filatures concernant des enquêtes sur des infractions importantes, et pour « poursuite », en cas de flagrant délit. La convention énumère treize infractions à la suite desquelles le droit de poursuite sera autorisé (assassinat, viol, incendie, enlèvement, etc.). Ce droit s'exercera de manière différente dans chacun des six Etats. En France, il sera illimité dans l'espace, mais la police d'un autre Etat ne pourra pas procéder à une interpellation. En italia, en revanche, la police française ne pourra poursuivre que sur dix kilomètres, mais pourra interpeller.

Attribution des vi L'objectif est, à terme, d'obtenir une liste commune des pays dont les ressortissants doivent être munis de visas. Ainsi, l'Italie et l'Espagne ont instauré le visa pour les ressortissants du Maghreb, afin de se rapprocher de la liste des cinq autres membres du groupe. L'effet a joué récemment dans l'autre sens : l'Aliemagne a consulté ses partenaires du groupe de Schengen avant de supprimer les visas pour les Polonais; la décision a finalement été prise à cinq. Une harmonisation des conditions de délivrance des visas de moins de trois mois est prévue. Enfin, les ressortissants des pays tiers devront obligatoire-ment se déclarer lorsqu'ils passeront d'un Etat signataire à un

- Droit d'asile. La convention définit celui des Etats du groupe qui sera responsable d'une demande d'asile, un seul devant l'être. Il s'agire de l'Etat où résident déjà en qualité de réfugiés des membres de la

familie du demandeur : de l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour ou un visa ; de celui qui a autorisé l'entrée sur son territoire sans exiger de vise; ou encore du premier pays où le demandeur a pénétré, même

Responsabilité des transporteurs. Si l'entrée d'un temtoire est refusée à un étranger, le transporteur qui l'a amené sera tenu de le reprendre en charge. Cette disposition devra être régie par les différents droits nationaux. La France davra donc se doter d'une égislation en ce sens. C'est là l'une des préoccupations d'Amnesty international qui cite l'exemple de trois Sri-lankais renvoyés de Londres dans leur pays par une compagnie rienne. en 3VM: qu'ils comptaient demander l'asile politique en Grande Bretagne - où les compagnies aériennes sont condamnées à milie livres d'amendes par passager sans visa.

- Les échanges de données informatisées. La convention a prévu l'instauration d'un fichier informatisé commun aux pays signataires. Baptisé € système d'information Schengen > OU. SIS, ce fichier est en cours d'installation à Strasbourg. Y figureront notamment eles personnes impliquées dans la grande criminalité» et «les étrangers devant faire l'objet d'un refus d'admission pour des motifs d'ordre public et de sécurité». Chaque Etat signataire devra, dans la perspective de la protection du citoyen, se doter de l'équivalent de la CNIL française (Commission nationale informatique et libertés). La Beigique est en train de se doter d'une telle commission.

# LE MONDE diplomatique

Mai 1991

- LE CRI DES CITÉS-BANLIEUES : Jennes sans avenir, par Denis Clerc. - Où donc apprendre encore à maîtriser le sort ? par Claude Liauzu.
- PROCHE-ORIENT : La paix, sans les Palestiniens..., par Samir Kassir. – A nouveau l'oubli sur les territoires occupés, par Florence Beaugé. – La Turquie réclame son du... à Chypre, par Christophe Chiclet.

# MÉDIAS, SOCIÉTÉS ET DÉMOCRATIE

- YOUGOSLAVIE : La fédération est-elle menacée d'éclatement ? par Catherine Samary. - Les cientrices de l'histoire, par Catherine Lutard.
- CUBA: Les exilés de Miami pour le dialogue avec la Havane, par Francis Pisani.
- ÉCONOMIE: Au nom du libre-échange, Washing-ton à l'assaut du continent latino-américain, par James Petras et Morris Morley.
- CINÉMA: Des films pour croire en l'avenir de l'Afrique, par Thérèse-Marie Deffontaines.

En vente chez votre marchand de journaux - 18 F

grani des ministres

THE SE PERSONAL

A PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY.

THE RESERVE THE PARTY NAMED IN

Les grandes lignes de la convention

A STATE AND ADDRESS OF A SHEET BY M. ST. L. L. mai jera da nun cos and the second second PARK WINDOWS WILLIAMS WI **新疆市中华 400** 140 140 140 and the second second 事務者 後年 神 から かん to the supplied St. grandere 🍇 marille 🕾 the females, i see a female THE PERSON OF THE PERSON OF the free sections Dec Marie & Court Fire T

APP 12673 \*\*\* March Company C COMMENTS WITH PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF 李 整 程 建油工工业 · 本本本での連絡 And The parties and the **峰 韓柳**陀 <sup>注:57</sup> the track of the

EMONN diplomatique

فأتتورج

# Un entretien avec le président mauritanien

Le processus de normalisation de la vie politique « sera achevé au plus tard à la mi-92 », nous déclare le colonel Maaouya Ould Taya

### NOUAKCHOTT

### de notre envoyé spécial

Dans un an, la Mauritanie tournera à plein régime démocratique, annonce, dans un entretien accordé au Monde, le colonel Mazouya Ould Taya. Le processus de normalisation de la vie politique adoption d'une Constitution, mise en place du multipartisme, organi-sation d'élections législatives et présidentielle – « sera achevé au plus tard à la mi-92 », a précisé le chef de l'Etat. A son avis, « la période de transition ne doit pas être trop longue pour éviter de faire languir les gens auxqueis on a donné un espoir ».

A ceux qui lui reprochent de n'avoir engagé le pays sur la voie d'une complète démocratisation que le 15 avril dernier, dans son discours d'après-ramadan, le colonel Ould Taya réplique : « Il y a déjà plus de quatre ans que ce processus a démarré avec l'organisation d'élections communales pluralistes. Nous avons préféré commencer par la base plutôt que par le sommet, car il fallait familiariser le peuple au jeu démocratique. On ne jette pas à l'eau un homme qui ne sait pas nager... ».

«La Constitution sera rédigée national assisté de juristes », indique le chef de l'Etat. Pas question d'associer à ce travail des « groupuscules qui distribuent des tracts. Si ce texte ne leur convient pas, ils pourront le repousser lors du référendum ou l'amender si les élections législatives leur sont savorables ». L'idée de réunir une conférence nationale pour débattre de l'avenir du pays, comme cela se fait ailleurs en Afrique, lui paraît, ici, « ridicule et antidémocratique », dans la mesure où ceux qui la défendent, « des chômeurs, des exilés ou des braillards », ne représen-

« Mal préparée », la brève expérience, faite en décembre 1980, de mise en place d'un régime civil « avait failli aboutir à de graves

désordres, raconte le colonel Ould Taya, arrivé au pouvoir en décem-bre 1984 à la faveur d'un putsch. Mais, aujourd'hui, nous maîtrisons mieux les choses v. A l'entendre, il est « évident » que ce processus de démocratisation doit conduire, in fine, au retour des militaires dans

## « La population est métissée »

permettra-t-il de réduire les tensions entre les arabo-berbères qui sont installés au pouvoir et les négro-africains qui s'irritent d'en être écartés? « Je me refuse à diviser mon pays en communautés ethniques, répond le colonel Ould Taya. Je ne tiens pas ce genre de comptabilité. Ceux qui se livrent à ces calculs sont contre l'unité nationale. » Racisme de couleur? « Cela n'a aucun sens car, souligne-t-il, la opulation est métissée ».

Il n'empêche que des témoignages concordants ont fait état d'une répression très dure contre des négros-africains, essentielle-ment des militaires, et de plusieurs centaines de morts. Ces exactions ont suivi la découverte, fin novem-bre, de ce que le colonel Ould Taya qualifie de « tentative de coup d'Etat minutieusement préparée et doublée d'une élimination de popu-

Selon le chef de l'Etat qui se réfère notamment au rapport d'Amnesty International, le bilan de ces violences a été « terrible-ment exagéré ». A l'en croire, « personne n'a été tué de sang-froid ». Mais, il n'exclut pas « qu'il ait pu ) avoir des bayures » et attend, à cet égard, le rapport d'une commission d'enquête militaire. Pas question d'associer à ces investigations des personnalités indépendantes, car il s'agit d'une affaire dans laquelle, selon lui, seule l'armée est impliquée. Au reste, tous ceux qui avaient été arrêtés ont été libérés. « On a remis le compteur à zéro, affirmo-t-il. Il n'y a plus de détenus

politiques dans les prisons mauritaniennes ».

Ouant à la brouille avec le voisin sénégalais qui dure depuis deux ans, elle est a en voie de règlement ». Les relations diplomatiques pourraient être rétablies avant la fin de l'année, assure le chef de l'Etat qui se montre aussi, optimiste que son homologue de Dakar. A-t-on reproché à la Mauritanie d'avoir trop ouvertement affiché des sympathies pro-irakiennes pendant la crise du Golfe? « Impossible de prendre une autre position, affirme le colonel Ould Tava, « Nous avons dénoncé l'annexion du Koweit. On ne pouvait pas nous en demander plus. »

Le chef de l'Etat, qui a reçu, début avril, la visite de M. Roland Dumas, souhaite une « relance de la concertation politique o avec la France. Il regrette que son pays soit un peu le parent pauvre du dialogue que Paris entretient avec le Maghreb et a encore du mal à oublier la « position partisane » que l'ancienne métropole a prise dans le conflit mauritano-sénégalais. La crise du Golfe, pendant laquelle Nouakchott a manifesté des sympathies pro-irakiennes, n'a pas arrangé les choses. Et de conclure, désabusé : « ces derniers temps, nous n'avons été ni très bien compris, ni très bien traités » .

### Propos recueilis par JACQUES DE BARRIN

 GUINÉE : grève générale illimitée. - La Confédération nationale des travailleurs de Guinée a lancé, lundi 6 mai, un mot d'ordre de grève générale illimitée, qui semble bien suivi. Les banques et les administrations sont fermées et aucun autobus ne circule dans Conakry. Selon des témoins, des AFRIQUE DU SUD : le rôle des Eglises

## Quand le président De Klerk en appelle aux pentecôtistes

Evangile

et propagande

Cette opération de charme

devrait porter ses fruits. Comme

l'Eglise de Zion, l'Eglise interna-

tionale pentecôtiste est riche.

puissante, et ses membres ne

sont pas les plus farouches

opposants de l'apartheid. Et

puis, comme l'a rappelé leur pas-

Comme l'avait fait son prédécesseur, M. Pieter Botha, en 1985, en allant au-devant de la puissante éclise chrétienne de Zion, le président Frederik De Klerk s'est lancé, dimanche 5 mai, à la conquête d'une congrégation concurrente, l'Eglise internationale pentecôtiste. Accompagné de son épouse Marieke, il s'est employé à séduire quelque vingt mille fidèles, rassemblés pour l'inauguration de l'immense église de Silo, bâtie sur la commune de Zuurbekom, à une quarantaine de kilomètres de Johannesburg.

### **JOHANNESBURG**

### de notre correspondant

Il ne manquait pas un bouton doré aux blazers bleu horizon des messieurs. Les crovantes arboraient toutes des tenues mariant le bleu, le rouge et le blanc - les trois couleurs de cette Eglise indépendante. La première dame d'Afrique du Sud avait sacrifié au protocole pentecôtiste et portait une jupe bleu marine, un spencer vermillon et un chapeau blanc.

Le chef de l'Etat a parlé dans un style clair et direct en expliquant que, si Dieu avait assigné à chacun un rôle sur cette Terre, le sien était, implicitement, d'être le président de « tous » les

cortèges de manifestants ont par-

couru les rues de la capitale et plu-

teur, le révérend Modise, ils ne fument pas, ne boivent pas d'alcool et obéissent au doigt et à l'œil... Le rôle modérateur que les pentecôtistes pourraient jouer dans le climat actuel de violence et d'insécurité n'a pas échappé au pouvoir. Eux, au moins, ne sont pas sous l'influence d'autres « hommes d'Eglise qui s'occupent de politique et sèment leur propagande en guise d'évangile », a remarqué

M. De Klerk, visant ainsi le Conseil sud-africain des églises (SACC), compagnon de route du Congrès national africain (ANC).

Sud-Africains. N'hésitant pas à comparer l'église de Silo à un SACC, la révérend Frank Chibureau de poste recevant le kane, qui fut, pendant plusieurs années, vice-président du Front courrier du paradis, M. De Klerk démocratique uni (UDF) - un a prôné l'amour du prochain et la mouvement-parapluie sous responsabilité de chacun pour lequel s'abritait l'ANC pendant construire une nouvelle Afrique du Sud, incitant les fidèles à porsa clandestinité, - use pourtant de son influence pour raviver le ter la bonne parole dans les dialogue entre le gouvernement et le mouvement nationaliste. M. Chikane, qui avait auparavant rencontré MM. Nelson Mandela et Manoosuthu Buthelezi, le chef

> zouloue, s'est récemment entretenu avec M. De Klerk. M. Chikane a obtenu le soutien de l'ANC pour l'organisation d'une conférence multi-partite sur la violence, dont le patronage échapperait ainsi au gouvernement. Il a révélé que le président De Klerk devrait bientôt faire une déclaration et rencontrer M. Mandela avant l'expiration de l'ultimatum de l'ANC, fixée au 9 mai. La solution à l'imbroglio sud-africain viendra-t-elle des Eglises? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais il ne serait pas surprenant que, dans ce pays dévot où les pasteurs du Parti national, au pouvoir depuis 1948, se sont longtemps référés à la Bible pour justifier le bienfondé de l'apartheid, elles jouent

du parti Inkatha à dominante

de négociation FRÉDÉRIC FRITSCHER

un rôle majeur dans le processus

Des prix à vous faire partir ! 2700° **NEW YORK** SAN FRANCISCO 3600F 3700° LOS ANGELES

sieurs échauffourées ont eu lieu avec la police, notamment aux abords de l'université où des véhicules ont été endommagés. Le mot d'ordre a été lancé après l'annonce, à partir de par le gouvernement, de mesures d'austérité. - (AFP.)

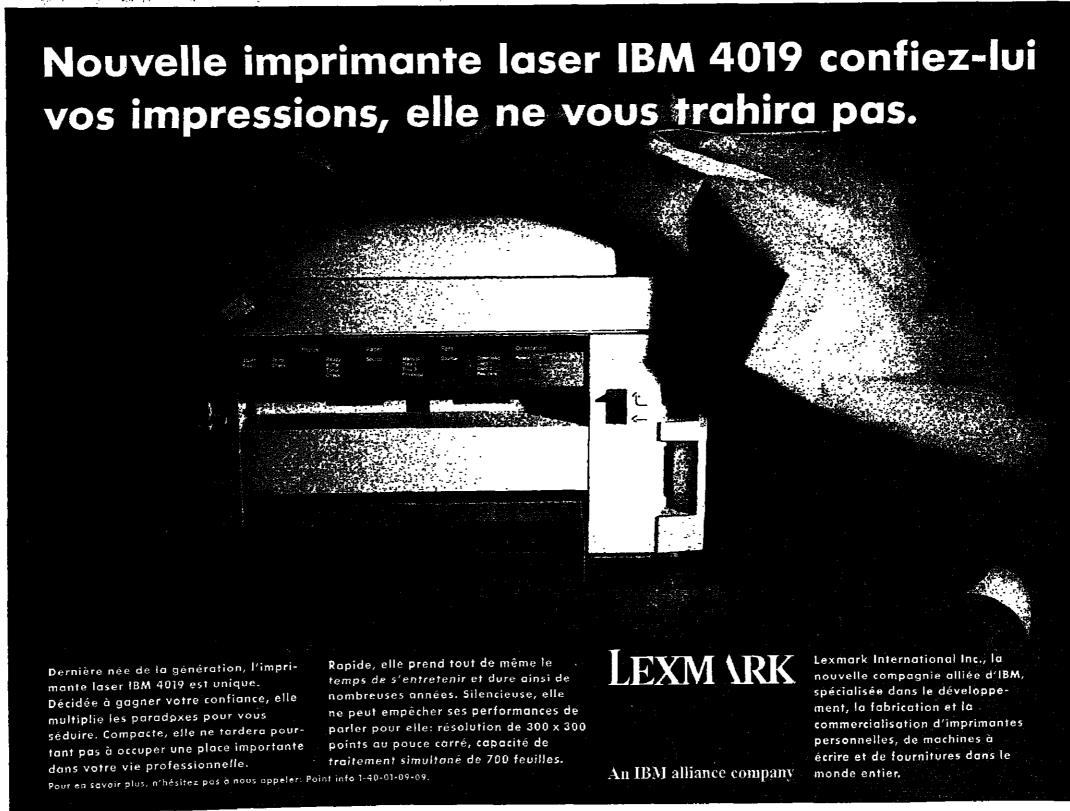

**JÉRUSALEM** 

de notre correspondant

L'atmosphère politique se réchauffe, alors que se profile la reprise de l'activité diplomatique : le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmert-nykh, est attendu, vendredi 10 mai, à Jérusalem, et le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, au début de la semaine prochaine. Si les efforts de médiation des Etats-Unis sont jusqu'à présent restés assez vains, ils n'en ont pas moins accéléré certains bouleversements du paysage politique intérieur en Israël.

C'est surtout vrai à droite, où les tensions sont fortes au sein du Likoud, la formation au pouvoir. Le grand parti de la droite nationaliste vit de nouveau à l'heure des reclassements et affrontements pour la sucministre, M. Itzhak Shamir - une succession pourtant loin d'être

M. Massoud Barzani, chef du

Parti démocratique du Kurdistan

(PDK), est arrivé, lundi 6 mai, à

Bagdad, où il a entamé des entre-

tiens avec le président Saddam

Hussein, a annoncé un norte-parole

du PDK à Téhéran. Ces pourparlers

portent sur « les garanties interna-

tionales » à toute solution au pro-

blème kurde et sur « la democratie

en Irak », a-t-il précisé. Selon lui, la

question de la province de Kirkouk

historiquement par les Kurdes mais

non comprise administrativement dans la région autonome du Kut-

distan irakien - est a partiellement

réplée ». Il n'a fourni aucune préci-

sion sur cette question, perpetuel

M. Barzani, qui venait de son

quartier général situé dans les mon-

tagnes kurdes, conduit une déléga-

tion du Front du Kurdistan irakien.

regroupant l'ensemble de l'opposi-

tion kurde. « Tout accord qui serait

signé par les Kurdes ne pourrait être qu'un progrès pour la démocratie et bénéficierait à l'ensemble du peuple

irakien, notamment aux chiites », a

estimé un porte-parole du PDK,

alors que les tractations menées par

les Kurdes avec le régime de

M. Saddam Hussein ont été diver-

obiet de litige entre les deux par-

riche en pétrole et revendiquée

IRAK

Reprise des négociations

entre le gouvernement et les rebelles kurdes

ouverte. On se « positionne » autour de la question du processus de paix et de la proposition américaine de réunir une conférence régionale israélo-arabe - sous les auspices des Etats-Unis et de l'URSS.

Ces derniers jours, les mouvements les plus intéressants ont été enregistrés du côté du ministre des affaires étrangères, M. David Lévy. Celui-ci a dominé l'actualité politique en donnant, de manière répétée, plusieurs signes d'ouverture en direction des propositions de M. Baker, au grand dam d'une bonne partie du Likoud qui freine des quatre fers devant l'initiative américaine. M. Lévy n'a jamais eu la réputation de figurer parmi les «durs» du parti: il passe plutôt pour un modéré, plus populiste qu'idéologue, plus pragmatique que dogmatique. S'adressant cette semaine à la commission de politique étrangère du parti, il a assuré qu'israël ne pouvait se permettre un conflit ouvert avec les

sement appréciées par le reste de

Par ailleurs, environ 200 000 Ira-

kiens - en majorité des Kurdes -

réfugiés dans la zone frontalière

turco-irakienne « seront rapatriés

dans les prochains jours vers leurs

villes et villages d'origine » dans le

nord de l'Irak, a indiqué lundi le

général Jay Garner, commandant

des forces américaines de l'opéra-

tion conjointe « Provide Comfort ».

« Ils seront rapatriés par tous les

moyens que nous possédons actuelle-

ment. Nos machines travaillent nuit

néraires praticables dans les mon-

tagnes formant la frontière », a-t-il

précisé. Selon le général Garner,

quelque 35 000 personnes seraient

Dans le sud de l'Irak, les troupes

américaines ont commence, lundi,

à détruire les barrages de contrôle

qu'ils avaient érigés, préparant

ainsi leur retrait de cette région

qu'elles occupaient depuis deux

mois et qui sera laissée aux forces de l'ONU. Pour sa part, l'armée de

l'air américaine termine les opéra-

tions de transport de quelque

8 500 réfugiés irakiens du sud du pays vers le camp de Rafah, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. -

déjà rentrées chez elles.

iour pour ouvrir de nouveaux iti-

l'opposition irakienne.

Etats-Unis. Il a encore estimé qu'il n'y aurait de réponse que politique à l'Intifada, en Cisjordanie et à Gaza.

Enfin, il a relevé que la politique du pays ne saurait être dictée par les petits partis de l'extrême droite, allies au Likoud au sein de la majo-rité gouvernementale, qui menacent d'en sortir chaque fois que le gouvernement donne l'impression d'accepter les propositions de M. Baker. Autant de propos que ne renieraient pas les dirigeants de l'opposition tra-vailliste.

> Ariel Sharon, héros et martyr

Si l'on en croit les comptes-rendus de la presse, M. Lévy aurait encore vivement dénoncé les prises de position de son collègue Ariel Sharon, sans le désigner nommément, et, en critiquant les petits partis d'extrême droite, il aurait également contesté à demi-mots certains des choix de M. Shamir. Le ministre des affaires etrangères s'est évidemment empressé de démentir, de peur de passer pour une «colombe» au sein d'un parti aujourd'hui replie sur des positions défensives : rien qui puisse laisser penser qu'on est prêt au moindre compromis sur la question de

Jérusalem ou des territoires occupés M. Lévy est d'autant plus prudent que M. Ariel Sharon, le ministre du logement et de la construction, autre prétendant à la succession et autre poids lourd du parti, mène au pas de polds louro du pard, mene au pas uc charge l'opposition aux suggestions de M. Baker et entend prendre la tête d'une large coalition de députés : les «durs» du Likoud plus ceux des trois groupes d'extrême droite, Mole-det, Tsomet et Teyiha. Boycotté par le gouvernement américain lors d'un récent voyage aux Etats-Unis, M. Sharon est revenu à Jérusalem auréolé d'une image de «martyr». Claironnant chaque jour plus fort son intention de poursuivre les implantations dans les territoires -

des dizaines de colons en liesse. Héros du jour, il en a profité pour qualifier de «bande de mouchards juis» plusieurs députés de la gauche partis en tournée aux Etats-Unis, où ils entendent dénoncer la poursuite de la «colonisation» des territoires et expliquer qu'une majorité d'Israéliens seraient, à certaines conditions. partisans d'un compromis territorial. Coincidence? Comme à chaque visite de M. Baker, ou presque, une «extension» d'une implantation va être inaugurée en Cisjordanie, dans la région de Hébron...

- il a été accueilli à l'aéroport par

Fidèle à son habitude, M. Shamir se tait, observant ces batailles sans un froncement de sourcils. A peine

le célèbre violoniste Sir Yehudi Menuhin, en sa présence, lors d'une cérémonie à la Knesset, a appelé Israël à mettre un terme à une occupation « indigne de mon grand peu-ple, les Juifs, qui se sont èvertués à respecter un code de rectitude morale pendant près de 5000 ans ».

Profil bas, le premier ministre a émis le souhait que la visite de M. Bessmertnykh soit l'occasion d'une normalisation des relations entre les deux pays : Israël entend qu'elles soient élevées au niveau des ambassadeurs avant d'accepter que l'URSS puisse co-parrainer avec les Etats-Unis une éventuelle conférence de paix régionale. Jusqu'à présent, le Kremlin à limité les relations diplo-matiques avec Israël à l'échange de délégations consulaires

Comme indifférente à ces péripéties politico-diplomatiques, l'actualité dans les territoires occupés est toujours faite de couvre-feux répétés et d'affrontements intermittents : trois Palestiniens ont été tués lundi par l'armée en Cisjordanie, cependant qu'un quatrième était assassiné par d'autres Palestiniens au nom de la iutte contre les «collaborateurs» ou

**ALAIN FRACHON** 

### Les Etats-Unis protestent contre un projet de vente de chars tchécoslovaques à la Syrie

Les Etats-Unis ont protesté officiellement à Prague, lundi 6 mai, contre le projet de de chars tchécos-lovaques à la Syrie et à l'Iran (le Monde du 7 mai). L'ambassadeur américain en Tchécoslovaquie, M= Shirley Temple-Black, a remis une note de protestation en ce sens au vice-ministre des affaires étranres Martin Palous, a annonce l'agence CTK.

Dans cette note, le gouvernement américain souligne qu'il a conscience du problème posé par la reconver-sion des industries d'armement, secteur important de l'économie de la Tchécoslovaquie. Une délégation d'experts américains conduite par le secrétaire-adjoint à la défense, M. Donald Atwood, se rendra en Tchécoslovaquie pour étudier sur place les possibilités concrètes de reconversion de ces industries. Selon Rude Pravo, l'ancien quotidien du Parti communiste, la Tchécoslovaquie aurait décidé de vendre à la Syrie 300 chars soviétiques T 72,

# **AMÉRIQUES**

ÉTATS-UNIS : les ennuis de santé du président

## M. George Bush a regagné la Maison Blanche

de notre correspondant

L'incident est clos, M. Bush a regagné dès lundi matin 6 mai la Maison Blanche et repris immédiatement ses activités, tandis que son cœur retrouvait un rythme normal. L'alerte est donc passée, mais il en restera quelque chose, un nuage dans un ciel serein, une modification du climat politique washingto-

Dimanche soir, le porte-parole de la Maison Blanche avait préparé l'opinion à un épisode toujours délicat : une passation temporaire des pouvoirs, au cas où le prési-dent aurait dû se soumettre à une anesthèsie générale et à un choc électrique destiné à rétablir son rythme cardiaque. Lundi, au petit matin, après s'être longuement consultés, les docteurs qui soi-gnaient M. Bush estimèrent que les médicaments suffiraient. Le président pouvait quitter l'hôpital naval de Bethesda où il avait passé un peu moins de quarante heures.

En fait, la «fibrillation» - battements désordonnes des orcillettes du cœur - n'avait pas tout à fait cessé quand M. Bush, arborant un immense sourire et salué et applaudi par tout le personnel de la Maison Blanche, regagna le Bureau ovale. Mais, quelques heures plus tard, tout rentrait dans

M. Bush s'est conformé à l'emploi du temps prèvu pour la jour-née, - une infirmière vérifiant seulement le rythme cardiaque après chaque entretien. Son premier interlocuteur fut Edouard Chevardnadze, ancien ministre sovietique des affaires étrangères et homme très apprécié à Washington, qui se fit un devoir de trouver à M. Bush une meilleure mine que lors du sommet de Malte, en 1989. Au passage, M. Chevardnadze plaida aussi pour la tenue du sommet américano-soviétique théoriquement prévu avant la fin du pre-mier semestre de cette année, mais pour lequel les responsables de l'administration ne montrent guère

Tout est donc rentré dans l'ordre, mais la cascade de commentaires et de supputations déclenchée par ce petit incident de santé n'a pas fini de couler, et le plus éclaboussé est bien entendu toujours le vice-président Quayle. Des sondages tout frais out confirmé qu'une majorité d'Américains l'imaginaient toujours aussi mal dans des habits de président, et une nouvelle salve de commentaires désobligeants lui a sifflé aux oreilles. Mais il est clair que plus la presse et les démocrates souligne-ront ses insuffisances, moins le président sera disposé à remplacer l'homme dont le choix a constitué sa première grande décision person

Si M. Bush ne connaît pas de nouvelle alerte, et s'il se contente. pour un temps, de ralentir un peu le rythme intense de ses activités physiques, les inquiétudes pour sa santé et donc l'avenir de sa présidence devraient repasser tapide-ment à l'arrière-plan. Mais il subsistera une impression nouvelle de vulnérabilité. Certains démocrates ont déjà manifesté leur impatience de tirer argument de l'affaire avant tout par le biais d'attaques visant directement M. Dan Quayle. Mais le seul candidat déclare à ce jour, Paul Tsongas, ex-sénateur du Massachusetts, a mis en garde con-tre une telle solution de facilité, qui donnerait selon lui la désastreuse impression que les démo-crates n'ont rien de plus intéressant à dire.

JAN KRAUZE

### Emeute dans une banlieue de Washington

De jeunes émeutiers out incendié six véhicules de police et ont blessé dix policiers, dimanche 5 mai à Mount Pleasant, banlique de Washington située à seulement 5 kilomètres de la Maison Blanche, a déclaré un porte-parole de la police. Ces émeutes ont constitué les pires affrontements à connotations raciales qu'ait connus la capitale des Etats-Unis depuis celles qui avaient suivi l'assassinat du pasteur Martin Luther King, à Memphis en 1968.

Elles ont été déclenchées dimanche par une femme-policier qui a biessé d'une balle dans la poitrine un homme d'origine hispanique qui refusait de se laisser interpeller. Selon les autorités, l'agent de police concerné n'aurait ouvert le seu qu'en état de légitime défense. Mais de nombreux habitants du quartier sont rapidement descendus dans la rue pour réclamer justice. D'autant que depuis la publicité accordée à une «bavure» policière particulièrement criante à Los Angelès au début du mois de mars (le Monde du 7 mars) les minorités raciales sont très nerveuses. Pendant cino beures, des bandes de jeunes gens ont harcelé la police dans les rues de Mount Pleasant, banlieue habitée par une majorité d'Hispaniques et de Noirs. Selon le porte-parole de la police, les émeutiers ont attaqué et pillé des magasins. Huit d'entre eux ont été arrêtés. - (Reuter.)

CHILI

## Le général Pinochet veut faire la tournée des fournisseurs européens de l'armée de terre

SANTIAGO

de notre correspondant

Le général Pinochet a-t-il l'intention d'inclure la France dans le périple européen qu'il envisage d'entreprendre d'ici à la fin du mois de mai? C'est du moins ce qu'affirment le quotidien la Epoca et l'hebdomadaire Hoy, tous deux proches du pouvoir, selon lesquels e voyage du commandant en chef aurait pour objectif de resserrer les liens entre l'armée de terre et ses fournisseurs et de régler certains

Un litige oppose justement l'armée chilienne et les autorités françaises : alors qu'en 1980 Santiago caises: alors qu'en 1980 Saniago et Paris avaient signé un contrat portant sur l'acquisition de cinquante chars AMX-30, vingt-et-un engins seulement ont été livrés. En effet, en 1982, le gouvernement français, après l'élection de M. François Mitterrand, décida de ne pas donner suite à la commande On impaire considerations. mande. On imagine cependant mal que le général Pinochet puisse avoir la naïveté de penser qu'il est le mieux placé pour faire avancer les négociations entre les deux par-ties. L'ambassade de France à San-tiago affirme d'ailleurs « ne rien savoir » des projets supposés de l'ancien dictateur. Même son de cloche au Quai d'Orsay à Paris où l'on ajoute même « qu'aucune demande de visa au nom de M. Pinochei n'a été déposée. »

Quoi qu'il en soit, la première étape de ce mystérieux voyage devrait être la Grande-Bretagne, où le général désire visiter les ins-tallations de la compagnie Royal Ordnance, une filiale de British à la fabrication d'un missile de courte portée. Mais les autorités britanniques ont d'ores et déjà fait savoir que le voyage du commandant en chef n'aurait ancun caraotère officiel. De son côté le ministre porte-parole du gouvernement, M. Enrique Correa, rappelle que le général Pinochet est un dignitaire de l'Etat « envers lequel les gouvernements étrangers ne doivent pas utiliser de qualificatifs désobligeants ». Fort de ce soutien officiel, le « vieux soldat » verra-t-il ses vœux exaucés? En posant le pied sur le continent européen, sans que personne ne l'y ait formellement invité, il entend surtout faire la preuve qu'il a cessé d'être un paria.

chilienne la technologie nécessaire

**GILLES BAUDIN** 

D SALVADOR: la plus importante panne de courant électrique en onze aus de guerre civile. ~ Le Salvador a connu lundi 6 mai la panne de courant la plus importante en onze ans de guerre civile. Elle a été provoquée par des sabotages, dimanche, de la guérilla du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN). Le colonel Sigifredo Ochoa, président de la commission exécutive hydroélectrique du Rio Lemps (CEL), a précisé que la panne de lundi avait affecté environ la moitié du territoire et que le sabotage de trentecinq tours et postes électriques avait créé des dégâts dans 85 % du système électrique. - (AFP.)

# **ASIE**

CHINE: la visite du sous-secrétaire d'État américain

# Washington pose ses conditions au maintien du statut de la nation la plus favorisée

Le sous-secrétaire d'Etat américain Robert Kimmitt a achevé mardi 7 mai une visite de trois jours à Pékin au cours de laquelle il a mis en garde les responsables chinois sur les dossiers qui provoquent actuellement de vives tensions entre la Chine et les États-

M. Kimmitt a déclaré mardi que Washington prendrait en considéra-tion, pour le maintien de la clause de la nation la plus favorisée en faveur de la Chine - qui doit être décidé en juin prochain - les efforts de Pékin dans trois domaines essen-tiels : « les droits de l'homme, la nonproliferation nucléaire et le com-merce». Il a toutefois laissé une marge de manœuvre à la Chine : « Je pense que nous devrions juger les résultats pas nécessairement aujour-d'hui mais dans les semaines et les mois à venir ».

Lundi, le ministre chinois des affaires étrangères, M. Qian Qichen, avait laissé entrevoir à M. Kimmitt que son pays était prêt à faire des concessions, à condition que Washington en fasse aussi. Ces propos étaient repris mardi par la presse chinoise, qui avait dénoncé la semaine dernière le « bushisme » et « le nouvel ordre mondial sous domination ombrienine.»

s'est montré insistant sur les droits de l'homme, notamment au Tibet. Il a demandé l'amnistie des dissidents. En ce qui concerne le commerce, il a critiqué les pratiques déloyales de la Chine (violation des quotas sur le textile et non-respect de la propriété industrielle). Enfin, les États-Unis

a INDE: au moins cinquante insurgés masolmans taés par l'armée au Cachemire. - Au moins cinquante insurgés musulmans dimanche 5 mai dans une embus-cade tendue par l'armée indienne, après s'être infiltrés au Cachemire, a annoncé lundi l'agence indienne PTI. L'affrontement s'est déroulé dans la zone de Chowkibal (district dans la zone de Chowkloai (district de Kupwara), près de la frontière avec le Pakistan. D'autre part, M. Ajmer Singh, candidat du parti sikh Akali Dal (Panthic) aux élections à l'Assemblée du Pendjab qui doivent avoir lieu le 22 juin, a été

issassiné près de son village par plusieurs hommes armés. – (AFP.) □ CAMBODGE : mission militaire de l'ONU pour contrôler le cessez-le-feu. - Une mission mili-taire des Nations unies se rendra le nouvel ordre mondial sous domi-auton amèricaine».

Au cours de sa visite, M. Kimmitt

cation du cessez-le-feu au Cam-

n'apprécient guère la vente par la Chine de technologies nucléaires et de missiles à certains pays du tiersmonde (Algérie, Pakistan...).

Pékin dément bien entendu les accusations américaines, en particulier sur l'utilisation de détenus pour la fabrication de produits destinés à

bodge. Elle se déroulera en principe du 11 au 17 mai. Elle sera dirigée par le général ghanéen Timothy Di Buama, accompagné des colonels français Castagnet-Ca zalis et indonésien Sutarto, représentant respectivement les deux coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge. – (Corresp.)

D PHILIPPINES: seize morts lors d'affrontements entre l'armée et les rebelles communistes. - Onze rebelles de l'Armée communiste du peuple nouveau ont été tués, lundi 6 mai, au cours d'affrontements avec les troupes gouvernementales à Sipalay (Negros occidental), à 560 kilomètres au nord de la capi-tale, selon des sources militaires philippines. D'autre part, cinq soldats de l'armée gouvernementale ont été tués dimanche à Camala-niugan (Cagayan), située à 400 selon les militaires. - (UPI.)

l'exportation, pratique proscrite par la législation américaine. L'organisation américaine de défense des droits de l'homme, Asia Watch, vient toutefois de publier des documents tirés de revues « internes » au régime vantant les avantages du travail forcé.

Le bimensuel Études théoriques sur la réforme et la rééducation par le travail a ainsi fait valoir les avantages d'un personnel « 10 à 20 % moins onereux »: « Un grand nombre de prisonniers sont devenus producteurs de biens de consommation. Ils sont bon marché et concentrés. Ils fabriquent des produits nécessitant beaucoup de main-d'œuvre (...) destinés au marché international ». « Chaque province dispose d'un contingent substantiel d'entreprises de réforme par le travail (...) Ce qui coîncide avec la demande du marché international : de petites quantités d'une large

En avril 1989, un article de cette revue notait que «les prisonniers qui ont fini leur temps et restent employés dans les camps (...) ne peuvent se syn-diquer, ne bénéficient pas d'une retraite et leur salaire est bas ». Parmi eux, ajoutait la revue, se trouvent « un petit nombre qui ont purgé leur peine et qui conservent obstinément

Emerge

AND THE PARTY OF

حكنا من الاحل

• Le Monde ● Mercredi 8 mai 1991 7



Sur le marché mondial des hélicoptères l'Europe décolle en force.

Le succès de l'Europe sur les marchés mondiaux dépend d'abord d'une coopération étroite entre européens.
Pour garantir un avenir prospère à l'industrie des hélicoptères, deux leaders européens de l'aéronautique et de l'espace mettent en commun leurs talents pour créer Eurocopter International.
Eurocopter, c'est une force nouvelle qui va proposer à ses clients le plus large choix d'appareils civils et militaires qu'un constructeur puisse réaliser. Et aussi une force qui sera capable de lancer et de signer les grands programmes de l'an 2000.
Pour atteindre ces objectifs, Eurocopter est fière de pouvoir compter sur l'appui et le soutien d'Aerospatiale et de MBB - Groupe Deutsche Aerospace-





Eurocopter International GIE 2 à 20, avenue Marcel-Cachin - 93126 La Courneuve Cedex





Nous continuons la publication de notre série d'articles consacrés au dixième anniversaire de l'élection de M. Mitterrand à la présidence de la République. Après avoir dressé un bilan général de la décennie et rappelé que, depuis le début de la III. République, seul le général de Gaulle avait exercé un aussi long mandat (le Monde du 7 mail, nous examinens aujourd'hui la fin de l'exception française dans le domaine économique et présentons le portrait de M= Elisabeth Guigou, qui appartient, avec quelques autres personnalités ayant fait partie ou faisant encore partie de l'équipe présidentielle, au « vivier » de

# Un modernisateur du capitalisme français

Pour qualifier ce revirement, chacun, à gauche, y va de sa formule : le « virage libéral » (M. Jean-Pierre Chevenement), la prise de conscience de « l'impossibilité du socialisme dans un seul pays» (M. Dominique Strauss-Kahn), «l'abandon de la culture de la dévoluation qui réunissait la gauche et la droiter (M. Alain Minc), « la fin de la culture de l'infla-tion » (M. Jean Peyrelevade). Avec la fin de l'indexation généralisée des revenus, les gouvernements de M. Mitterrand vont révolutionner la

Cette révolution - qui va se traduire notamment par un partage de la valeur ajoutée de plus en plus favorable aux entreprises, cela aux dépens des salariés - est souvent présentée comme une trahison des socialistes. Ceux-ci sont effectivement amenés à abandonner beau-coup de leurs promesses, voire de leurs principes. La lecture comparée des déclarations de 1980 et de 1990 des dirigeants socialistes est à cet égard un exercice cruel. Ils voulaient relancer le charbon, ralentir les ventes d'armes, instaurer l'autoges-tion, bouleverser la fiscalité, nationaliser des secteurs entiers pour recon-quérir le marché intérieur, créer une banque nationale d'investissement pour orienter l'épargne vers la pro-duction... Ils ont organisé le repli du charbon, développé les exportations d'armements et élargi timidement, avec les lois Auroux, la participation

dans l'entreprise. Ils ont modifié profondément la fiscalité mais la plupart du temps dans le sens opposé à celni que l'on attendait. Ils ont participé à la réhabilitation du profit, marié Renault au groupe privé suédois Volvo et dérégulé les marchés finan-

Il n'est pourtant pas juste de limiter cette révolution à une simple adhésion nouvelle des socialistes à l'économie de marché. Elle a en fait été une double rupture pour le pays :

avec le pseudo-libéralisme giscardopompidolien d'une part, avec le volontarisme étatique de la gauche d'autre part. «L'année 1983 ne marque pas seulement, explique à juste titre l'économiste Elie Cohen, une rupture avec le socialisme de 1981-1982, mais aussi avec tout le passé de l'après-guerre, une rupture avec l'économie de financement

l'économie de marché, ouverte sur l'extérieur et sans inflation. A l'issue de la décennie, les prix et les changes sont libres - une situation que n'avait pratiquement jamais connue la France. Les conditions de gestion des salariés out été libéralisées. La politique de désinflation compétitive et du franc fort est encensée par la presse anglo-saxonne. Les capitalistes étrangers sont avides de titres de

VOUS AVEZ BIEN CHANGÉ 💯

(Dessin paru en 1985)

'est peut-être

La France s'engage dans la voie de

l'Etat français. Cette double rupture teur des excès que provoque le fonctionnement du marché, des inégalité n'est cependant pas le fruit du hasard. Les socialistes arrivent au ponvoir au moment même où une vague libérale commence à inonder le monde. Elle est ensuite imposée par l'Europe, un choix politique fort du président. L'intelligence de M. Mitterrand a sans doute été d'avoir préféré, au prix d'abandons considérables, surfer sur cette vague considerables, surrer sur cente vague
plutôt que de la voir noyer le pays.

«La France s'est alignée alors sur les
normes mondiales», explique
M. Anton Brender, directeur du
CEPII (Centre d'études prospectives et d'informations internationales) qui aioute : «Les socialistes se sont adaptés, ce qui leur a permis de survivre.»

L'adhésion des socialistes, et des Français, à l'économie de marché est donc partiellement subie. Elle s'inscrit dans une évolution globale mon-diale. Sur le plan académique, les keynésiens - dont s'inspire traditionnellement la gauche – sont, au cours des années 1970 déjà, en perte de vitesse, alors que les ultra-libéraux ont partout le vent en poupe, les monétaristes de l'Ecole de Chicago comme les théoriciens de l'offre. Au cours des années 1980, les éconostes travaillent surtout sur le fonctionnement des marchés : ce sont les théoriciens des anticipations rationnelles comme ceux qui se consacrent à l'efficience des marchés.

### Une vague mondiale et puissante

Sur le plan politique, la vague libérale se traduit par l'accession au pou-voir de M. Margaret Thatcher en Grande-Bretagne (1979) et de M. Ronald Reagan aux Etats-Unis (1981). Même si les politiques réellement menées ne correspondent pas toujours à celles annoncées, outre-Atlantique par exemple, partout la loi des trois «D» (désétatisation, déréglementation et désinflation) s'impose. Les doctrines libérales s'infiltrent dans les organisations internationales, comme naturelle-ment le FMI, mais aussi la Banque mondiale et l'OCDE. Le tiers-monde est, à son tour, pris dans la tour-mente. Symbole de cette évolution, les programmes de privatisation devienment la panacée. La vagne libé-rale atteindra finalement le continent socialiste: l'Europe de l'Est est inon-dée à la fin de la décennie. C'est l'échec, après quarante ans de « socialisme » (soixante-dix en URSS), de l'économie centralement début de la transition vers l'économie de marche.

D'où vient cette vague libérale? « Depuis la fin des années 1960 jus-qu'à aujourd'hui, estime M. Stranss-Kahn, nous avons vécu l'essoufflement des régulations antérieures. Nous ne connaissons pas encore les nouvelles. Aussi, dans l'entre-deux, devons-nous accepter une certaine désorganisation qui prend la forme du marché, du libéralisme. » M. Mitterrand a en tout cas compris que, les contraintes économiques l'emportant parfois sur la volonté politique, il valait mieux, dans certains cas, leur

Quelle est la réalité de la conversion des socialistes, et des Français, au marché? Certains comportements, excessifs, peavent tromper.
«A partir de 1983, reconnaît
M. François Hollande, député PS de Corrèze, la gauche est entrée dans une période d'expiation de ses péchés passés.» Pour se faire pardouner ses «erreurs» de 1981-1982, elle fait preuve d'une vénération extrême à l'égard du marché. C'est à ce moment-là qu'avec l'accord du président de la République, M. Pierre Bérégovoy engage la réforme, très libérale, des marchés financiers. La gauche se vent irréprochable : le res-pect des grands équilibres devient sa religion. «La politique économique est réduite à ses indicateurs, regrette M. Hollande, aucune politique struc-turelle n'est possible». M. Minc parle de «l'immobilisme de la gauche

rdienne ». La conversion au marché des socialistes a surtout concerné « le per-sonnel politique socialiste», elle reste « superficielle et incomplète», estime pour sa pert M. Edouard Balladur, l'ancien ministre (RPR) de l'économie (1986-1988). Superficielle? Ce n'est pas si sûr. Les enquêtes confir ment toujours une contradiction dans l'attitude des Français : adhérant au libéralisme (les années 1980 sont aussi celles du «tapisme», l'adoration de Bernard Tapie), ils expriment cependant toujours un besoin très fort de protection collective. Il en va sans doute de même chez les socialistes.

### Anciens et nouveaux clivages

Une conversion incomplète? Effectivement, il y a toujours, entre la droite et la gauche, des oppositions. D'anciens clivages subsistent, de nouveaux sont apparus. Parmi les anciens thèmes, il y a encore et tou-jours la place de l'Etat dans l'économie. Fondamentalement pervers pour la droite, l'Etat reste profondé ment indispensable pour la gauche. «Le marché, cruel, est irremplaçable. Il ne peut fonctionner sans règles, sans un Etat qui corrige ses excès», rappelait M. Bérégovoy lors de « l'Heure de vérité », sur Antenne 2 lundi 22 avril. L'Etat est un correcqu'il engendre par exemple. Il à aussi un «rôle fondamental dans la construction à long terme du développement économique», explique pour sa part M. Peyrelevade, président de l'UAP et ancien directeur de cabinet de M. Mauroy lorsque celui-ci était à Matignon. « Par sa seule présence. même minoritaire, dans le capital des entreprises, le secteur public instille une vue à long terme dans l'économie, par opposition au marché qui soumet les acteurs au reporting trimestrer des atviarentes y, ajonte ce chaud partisan de l'économie mixte, « Maître des horioges», pour repren-dre le beau titre du livre de Philippe Delmas, l'Etar, porteur d'une vision à long terme, doit prendre en charge, selon les socialistes, les missions que le marché n'assume pas spontané

L'ampleur de la redistribution nécessaire reste aussi une opposition traditionnelle entre les deux camps. Sans remettre en cause le marché, de nombreux socialistes recommencent à évoquer, à l'instar du fabiusien M. Jean-Louis Levet, la nécessité d'un partage du travail ou le recours à des techniques de salaire différé. Le droit de propriété, son exercice plus que son principe, est aussi, selon M. Hollande, un élément permanent de l'opposition entre la droite et la ganche. L'attitude plus favorable des socialistes à l'égard du marché ne signifie donc pas la fin des débats économiques. Il y a toujours une droite et une gauche Mais, pour la gauche, cette conver-

sion s'accompagne aussi de l'émergence de nouveaux clivages. «Les oppositions porteront de plus en plus sur des thèmes comme les vieux et les très vieux, les villes et les banlieues, l'industrie, la justice sociale...», estime M. Strauss-Kaha. Elles porteront aussi et peut-être surtout sur les nouveaux instruments de la politique dans une économie de marché. Alors qu'ont été pratiquement abandonnés la planification et l'aménagement du territoire, « nous n'avons pas jusqu'à présent su réinventer les mécanismes nouveaux de redistribution», s'in-quiète sinsi M. Hollande. Les socia-listes sont restés attachés aux outils classiques que sont par exemple la fiscalité ou l'augmentation de la dépense publique. Certains commencent à explorer d'autres voies, recherchant la réduction des inégalités par otection sociale où une sélectivité accrue des dépenses.

### Entre les modèles rhénan et anglo-saxon

En fait, c'est surtout sur le fonctionnement de l'Etat et la manière dont il assure ses différentes missions (éducation, recherche, sécurité, culture...) que le débat économique pourrait être le plus dur. « Acquis à une croissance sans inflation, nous n'avons pas adapté nos structures », s'inquiète ainsi, parmi d'autres, M. Peyrelevade, qui ajoute, à titre M. Péyreievade, qui ajone, a intre d'exemple : «Il ne s'agit pas aujour d'hui de désétaitser mais de transformer l'Etat tel qu'il fonctionne.» Comme beaucoup, il juge indispensable un effort conssidérable de production de fonction publique. ductivité dans la fonction publique. Mais il reconnaît que l'Etat est la structure la plus difficile à réformer d'un point de vue culturel.

Le débat entre socialisme et capitalisme est donc mort. Il reste la confrontation entre différents capitalismes. Pour reprendre la distinction pertinente, proposée par M. Michel Albert, PDG des AGF (Assurances générales de France), le choix est ceut-être aujourd'hui entre le capita lisme rhénan – celui en vigueur en Aliemagne (l'économie sociale de marché), en Suisse, aux Pays-Bas. le capitalisme anglo-saxon. M. Mitterrand propose «l'économie mixte», M. Michel Rocard le « capitalisme tempéré ». Il s'agit da et l'autre cas de concilier l'efficacité marché avec le souci de solidarité. L'un et l'autre sont plus proches isme rhénan que du libéradu capit

hsme anglo-saxon. Les socialistes, disent-ils, ont compris que pour pouvoir réaliser des progrès sociaux, il leur fallait réussir économiquement. Après ses dix années passées à l'Elysée, M. Mitter-rand peut afficher de belles performances économiques : une inflation maîtrisée, un franc fort, des déséguilibres internes et externes relative-ment faibles. Passé de 1,5 million à 2,6 millions, le nombre des chômeurs n'a pourtant jamais été aussi élevé. « François Mitterrand a réussi la synthèse d'une culture de compétitivité et d'une culture de solidarité », explique M. Hervé Hannoun, l'un de ses ex-conseillers éco-nomiques. Dans l'histoire économique, il restera surtout comme un modernisateur du capitaisme français.

> ÉRIK IZRAELEWICZ DEMAIN

Dix ans de politique étran-gère, par CLAIRE TREAN, et un portrait de M. Hubert Védrine, porte-parole de la pré-sidence de la République, par ANNE CHAUSSEBOURG.

Le « vivier » de l'Elysée

# Elisabeth Guigou, l'ambition d'une technocrate douée

intelligente, très intelligente. Elle Elle a eu de la chance, beaucoup de chance. Les fées qui se son penchées sur le berceau d'Elisabeth, Alexandrine, Marie Vallier, le 6 août 1946, dans le foyer d'un petit patron en conserverie de Marrakech, n'ont pas lésiné sur les présents. Elles ne doivent pas le regretter, car rarement filleule a su faire fructifier si habilement ses dons de naissance, et cela simplement parce qu'elle y a ajouté l'ambition, une grande ambition. Une ambition telle que la petite pied-noir, devenue Elisabeth Guiacu, reconnaît que son tout nouveau poste de ministre délégué aux affaires européennes n'est qu'une étape dans une carrière dont elle ne voit pas la fin. La politique est un délicieux poison pour cette femme qui n'a pas oublié le traumatisme que furent, pour les jeunes Marocaines de son âge, les événements d'Algérie.

Curieuse petite fille qui à treize ans s'était juré que « plus jamais [elle] n'accepterai[t] de ne pas saisir le pourquoi, le comment de ce [qu'elle était] en train de vivre a. Et qui a tenu son pari. Terrible adolescente qui, sous prétexte que ses parents refusaient de l'envoyer dans un Paris aussi éloigné que lointain préparer Sciences-Po et l'ENA de ses rêves, s'offrit deux ans de vacances en préparant la licence la plus facile pour elle - celle d'anglais. - ne doutant pas que ses capacités lui permettraient de rattraper le temps perdu. Et qui y

### Premiers galons

Etonnante ieuna femme, qui ne semble tendue que par sa seule conduire par son mari, Jean-Louis Guigou, dans l'engagement politique. D'abord à la Convention des institutions républicaines, simplement parce que Charles Hernu est venu en parler à l'université de Montpellier. Puis, au lendemain de la déception de 1968, au PSU, una fois que le couple est monté à Paris, les portes de l'ENA s'étant ouvertes, parce qu'un de leurs amis en était un ardent propagandiste. Mais la palabre, le fractionnisme, la surenchère verbale ne sont pas du goût d'une leune haut fonctionnaire qui commence à découvrir les vertus des chiffres et la riqueur des lois de l'économie.

Comme tant d'autres, elle rejoint alors le PS de François

Mitterrand. Son court passé de militante, sa récente passion pour les vertus de la technocratie ne pouvaient que la conduire, du rocardisme. Elle en fut, mais avec discrétion, dit-elle ; aujourd'hui, elle est manifestement ravie qu'un passage comme conseiller financier à l'ambassade de Londres l'ait empêchée de participer de près aux batailles du congrès de Metz. Au congrès de Rennes, elle a refusé de prendre position : «Les débats entre courants sont de plus en plus stériles, de plus en plus stérilisants, dit-elle. Le parti gagnerait à concentrer son énergie sur des ussions de fond, a

Exigeante ieune technocrate. elle n'a pas gagné, comme tant d'autres de ses condisciples de l'énarchie, les sphères du pouvoir de l'après-10 mai par opportunisme. Elle n'y a pas été non plus propulsée en remerciement de ses longues années de militante, comme tant d'autres de ses « camaradas » du PS. Elle ne veut parvenir au sommet que grâce à ses seules compétences professionnelles. Et elle y parvient.

#### L'image professionnelle

Sa beauté la sert. « Dans un milieu d'hommes, l'important, c'est de se faire remarquer. Une jolie femme est ainsi avantagée. » Que pour cette raison François Mitterrand l'ait vite repérée. après qu'Hubert Védrine, son camerade de l'ENA, l'eut arrachée au cabinet de Jacques Delors pour lui faire confier les relations monétaires internationaies à l'Elysée, nul ne peut en douter. Mais ce sont ses propres capacités, sa volonté farouche qui lui ont permis d'être choisie, la veille de la cohabitation Mitterrand-Chirac, pour une mission délicate et de conflance, le secrétariat général du comité interministériel pour les ques-

tions économiques européennes. Cette technicienne, qui a toujours considéré que les fonctionnaires, aptes à prendre des responsabilités, faisaient eux aussi de la politique, au vrai sans du terme, est cette fois directement dans le bain. Elle dirige un service dépendant de Jacques Chirac, et sert de « sonnette d'alarme » à François Mitterrand. Elle y réussit à merveille, servant son mattre sans trahir son patron administratif. Grâce à elle, pendant cette période délicate, la France peut parler d'une seule voix à

Ses premiers galons, Elisabeth Guigou les avait gagnés pendant la cohabitation. Elle en a accru le nombre lorsque, avec ses amis Lamy, directeur de cabinet de Jacques Delors, et Joachim Bitterlich, conseiller d'Helmut Kohl, elle fit de la présidence française de la communauté européenne. au deuxième semestre de 1989. un succès et qu'elle fut appréciée par tous en présidant un comité de hauts fonctionnaires chargé de préparer la négociation sur l'union économique et monétaire.

Dès la formation du premier gouvernement Rocard, François Mitterrand lui avait fait comprendre qu'elle aurait peut-être un iour, à sauter le pas. Ce fut fait lors du remaniement du 2 actobre 1990. Elisabeth Guigou ne regrette pas d'être restée «M. Europe», parce que «le métler est bien différent » et que le sujet est passionnant puisqu'il engage l'avenir. Sans parler de l'émotion ressentie lorsaue, dès le lendemain de sa transformation en ministre, elle pénétra dans l'hémicycle du Palais-Bourbon pour répondre à une ques-

Au feu des médias elle s'était progressivement habituée en jouant, à l'Elysée, un rôle de plus en plus exposé. Mais cette nme qui, dans le Who's Who, se refuse à indiquer ses loisirs et ses distractions voudrait n'avoir à vendre que « son image profes-

Paradoxale jeune femme. Elle arbore, avec un malin plaisir, des tenues provocantes, mais sa froideur est une solide carapace. Les apparences sont trompeuses. C'est une pudibonde. Si elle accepte de faire la « cover » de Contemporaine, après Catherine Nay, c'est parce que son intelligence l'a conduite à accepter certaines des règles de «l'État

Son ambition, si elle décide de continuer à l'assouvir dans la politique, la conduira à bien d'autres sacrifices, surtout si elle brigue un jour un mandat électif. Pour l'instant, elle assure ne pas avoir pris sa décision : « Je ne récuse pas cette possibilité. J'y pense. Je m'interroge. » Pour l'heure, elle s'est fixé des obiectifs ambitieux : faire pénétrer la France dans les pays de l'Europe centrale et orientale ; faire progresser la construction de la Communauté européenne en échappant tout autant « à l'europessimisme, qui confine au masochisme, qu'à l'euro-opti-misme béat ». Elle y réussit assez bien pour qu'un Européen convaincu comme Jean François-Poncet ait pu la présenter, sans hésiter, comme l'héritière d'Al-Speak, de Maurice Faure, de Jacques Delors. Son premier travail est donc de mener à bien les conférences intercouvernementales sur l'union économique et monétaire et sur l'union politique. afin d'en faire ratifier les résultats à la fin de 1992. « Après, il y aura les législatives de 1993. » Alors, Elisabeth Guigou voudrait bien ne plus être «M= Europe».

« Inch Allah », dit-elle. Comme si elle se fixait pour elle-même la règle qu'elle applique à la construction européenne : «S'assigner un objectif clair et lointain, puis s'accrocher au terrain, non pas l'épouser, comme les pragmatiques, mais en tenir compte pour, intellectuellement et politiement, progresser s

### Objectif 1993

Pour Elisabeth Guigou, la croisée des chemins devrait donc se présenter en 1993 : retour à ses premières amours, la très heute administration; plongeon dans la politique politicienne, donc ptême du feu électoral. Elle n'en a pas vraiment peur, même si elle y met des conditions : pouvoir conserver une vie personnelle et familiale; échapper « aux querelles médiocres et aux petits calculs », dont elle n'a pas oublié qu'ils avaient empêché son mari d'essayer de conquérir, en mars 1989, la mairie d'Avignon. Paradoxe du couple, qui pourrait être douloureux : dans leurs rêves communs, elle faisait une grande carrière dans la haute administration et lui se réservalt la politique sur le terrain, cette politique dont il reconnaît dans sa notice au Who's Who cu'elle le « passionne ». Aujourd'hui il est directeur à la DATAR, et elle, peut-être, sur le chemin de l'Assemblée nationale.

Le jour où elle se lancera dans une campagne législative - si elle s'y lance, - elle le fera à la demande du chef de l'Etat. Elle bénéficiera ainsi d'un viatique dont n'ont pas disposé tous ses amis de l'Elysée, qui pourtant, blen souvent, ont accompagné, aidé François Mitterrand bien avant qu'elle ne croise son chemin. Peut-être le président estimera-t-il aussi qu'il est temps, comme Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l'Elysée, de la mettre au service du «nouvel élan » qu'il réclame. L'affiche, en

tout cas, serait tentante. THIERRY BRÉHIER



the state of the s

mare à l'artista

4.5

A CHILDREN TO LOT I

August ...

in tradema different

The second second

Management of Forth

suffered the warrant

M. Str. Branchery . 24 Mars . 18 Care

THE STATE OF THE S

the Manager and Live

Marie of the special party of

Property Section (Section )

The state of the state of

WARREN BELLEVILLE

The trains state of the

ME OF THE TANKS OF THE

The same of the sa

the product to the same

The state of the state of

Calaborate Ships and the

The same of the same of

A STATE OF THE STA

The second

Marie Mr. High and the second

**建设 地名** 

and the state of

# L'Assemblée nationale approuve la réforme des caisses d'épargne

L'Assemblée nationale a adopté, lundî 6 mai, par 281 voix contre 228, le projet de loi portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. Seul le groupe socialiste a voté « pour », ainsi que neuf députés non inscrits, tandis que le RPR, l'UDF et onze non inscrits votaient « contre ». L'abstention des centristes, des communistes et d'un non inscrit a permis à M. Bérégovoy d'obtenir aisément l'adoption de ce texte. Ce projet prévoit de faire passer le nombre des caisses d'épargne (CEP) de 187 à une trentaine et de créer à la tête de leur réseau deux sociétés distinctes : une centrale de trésorerie contrôlée à 65 % par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à 35 % par l'Ecureuil et une centrale d'émission, de refinancement et de crédit détenue à 35 % par la CDC et à 65 % par le Centre national des

caisses d'épargne (CENCEP). A la mi-avril, M. Pierre Bérégo-voy avait préféré repousser la fin de l'examen de ce texte qui risquait de pâtir du climat particulièrement tendu qui régnait alors au Palais-Bourbon (le Monde du 18 avril). Il ne souhaitait pas que la majorité qui existait pour faire adopter ce projet «technique» se disloque pour des motifs purement politiques. Il n'est pas impossible, non plus, que le ministre ait souhaité obtenir un délai supplémentaire pour harmoniser sa position avec celle de la commission des finances dont certains amendements pouvaient le sêner. La suite des événements lui a donné raison puisque son projet est passé sans difficulté et après acceptation de physieurs amendements de la

L'opposition n'a pas complétement désarmée et a repris mezza voce ses «attaques» contre la Caisse des dépôts et consignations, bien que le projet ne concerne pas cette institution au premier chef. C'est ainsi que le RPR a tenté de faire adopter un amendement de M. Edouard Balladur tendant à faire

disparaître le monopole de la Caisse des dépôts en matière de centralisa-tion des fonds collectés par les caisses d'épargne. M. Philippe Auberger (RPR, Yonne) a estimé que cet amendement se justifiait dans la mesure où « ces fonds peuvent servir à des prises de participa-tion et pas seulement à des placements et pas seulement dans des valeurs sûres et reconnues». M. François d'Aubert (UDF, Mayenne) l'a souteau au motif que rien ne prouvait l'efficacité réelle de la Caisse des dépôts dans sa gestion du livret A puisqu'elle ne s'était jamais trouvée en situation de

#### Nécessaire CORSERSUS

Le ministre de l'économie et des finances a expliqué que, tant qu'il serait Quai de Bercy, il n'accepterait pas « qu'on démantèle la Caisse des dépôts, qui depuis plus de cent soixante-quinze ans a parfaitement rempli ses missions ». Examené par M. Edmond Alphandéry (UDC, Maine-et-Loire), l'essentiel du groupe centriste (29 sur 39) s'est abstenu de voter l'amendement-brûlot de M. Balladur. Membre de la commission de surveillance de la Coire. M. Albandéra c'est di Caisse, M. Alphandery s'est dit favorable à une réforme de ses statuts, mais à condition qu'elle soit fondée sur un « consensus ». Il a éga-lement manifesté une irritation certaine à la suite des propos tenus par M. d'Aubert selon lesquels cette commission de surveillance serait « peu indépendante » et que les « liens » qui uniraient ses membres directeur général de la Caisse, M. Robert Lion, empêcheraient, de fait, une éventuelle révocation. « Parlementaires issus de tous les roupes ou hauts fonctionnaires, ce sont des esprits indépendants, qui savent faire leur métier», a rappelé M. Alphandéry à son collègue de la Mayenne. M. d'Aubert a également défendu, en vain, un amendement limitant la durée du mandat du

En réponse aux vœux de réforme consensuelle exprimés par M. Alphandéry, M. Bérégovoy s'est dit disposé à examiner « une évolution » des statuts de la Caisse des dépôts à condition que cela ne débouche en rien sur le démantelle-

directeur général.

ment d'un instrument « dont aucun grand pays ne peut se priver ». Il s'est mission des finances procède à des auditions nour avancer dans cette voie. Le ministre a, d'autre part, résisté dans la nuit au rapporteur du projet, M. Raymond Douyère (PS, Sarthe), soutenu par MM. Christian Pierret (PS, Vosges) et Jean-Paul Planchou (PS, Seine-et-Marne), qui souhaitait créer par amendement des titres participatifs spécifiques aux caisses d'épargne et de orévoyance. Le ministre s'est opposé à la création de ce qu'il a appellé un « super-livret A défiscalisé ».

La création de deux établissements financiers distincts a été votée, conformément aux souhaits du gouvernement, mais contre l'avis du rapporteur, M. Douyère, qui aurait préféré le regroupement des deux organismes en une caisse centrale unique des caisses d'épargne et

de prévoyance. M. Pierre Bérégovoy s'est opposé à cette solution en demandant que l'on s'en tienne à l'accord passé entre les caisses d'éparene et la Caisse des dépôts. tairement suivi l'avis du ministre des finances tandis que les élus RPR et l'UDF ont voté en faveur de l'amendement de M. Douvère. Plusieurs amendements de la

commission des finances ont été adoptés. L'un d'entre eux propose notamment une nouvelle rédaction de l'article 2 qui précise les missions et l'organisation du Centre national des caisses d'épargne et de prévovance. Les déoutés communistes ont obtenu que la fusion des caisses majorité des membres des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées a exprimé son

PIERRE SERVENT

### Au Sénat

## Le « congé de représentation » pour les salariés membres d'associations

Le Sénat a adopté, lundi 6 mai, après l'avoir considérablement modifié, le projet de loi relatif au congé de membres d'associations.

La majorité sénatoriale a considérablement réduit le champ d'application du texte qui prévoit, pour les salariés, le versement d'une indemnité compensant une éventuelle diminution de leur rémunération. Elle a ainsi limité ce congé pour les seules instances nationales, en écar-tant les échelons régionaux ou départementaux. Seuls pourront en bénéficier les salariés travaillant dans des entreprises comptant au moins onze personnes, et la durée du congé neuf jours au plus, - fractionnable en demi-journées, ne pourra pas être cumulée avec d'autres congés du même type, les congés syndicaux ou ceux dont bénéficient les élus.

M. Jean-Pierre Fourcade (Rép. et ind., Hauts-de-Seine), président de la commission des affaires sociales, a expliqué le caractère restrictif des

amendements adoptés par le Sénat en indiquant que cette institution de nouveaux congés nuisait à l'efficacité économique du pays et qu'elle introduisait une inégalité entre les salariés et les travailleurs indépendants ou les professions libérales.

La majorité sénatoriale a également supprimé une série de disposi-tions ajoutées au projet par les dépu-tés socialistes (le Monde du 19 avril) qui avaient institué, au cours de l'examen à l'Assemblée nationale, un contrôle par la Cour des comptes et par les chambres régionales des associations faisant appel à la générosité publique pour soutenir des causes humanitaires, scientifiques ou sportives. M. Jacques Machet (Union cent., Marne), rapporteur du projet n'a pas contesté le principe d'un tel contrôle. En revanche, il a justifié sa suppression en estimant que tel qu'il était rédigé, le dispositif proposé par les députés pouvait entraver la liberté d'association.

Saisi par une partie de l'opposition

# Le Conseil constitutionnel valide la loi sur la solidarité financière entre collectivités locales

Obliger les communes et les départements les mieux dotés en ressources fiscales à en transmettre une faible part aux villes et aux départements les plus pauvres fait partie des possibilités que la Constitution offre au législateur. Ainsi en a décidé, lundi 6 mai, le Conseil constitutionnel qui, malgré les souhaits d'une partie de l'opposition, n'a rien trouvé à redire à la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région lle-de-France (le Monde des 23 mars et 20 avril).

blicains et Indépendants et du Ras-semblement démocratique européen, avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi instituant une solidarité financière entre villes riches et villes pauvres. Le Conseil, qui a rendu sa décision lundi 6 mai, n'a pas retenu leur argumentation et

reste du pays.

Les inégalités

en Ile-de-France

Le Conseil rappelle, dans sa déci-

sion, sa jurisprudence constante :

« Le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon diffèrente des
situations différentes, ni à ce qu'il

déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans

La dotation globale de fonctionne-ment (DGF) attribuée par l'Etat à

Paris, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret, Sainttraitement qui en résulte soit en rap-port avec l'objet de la loi qui l'éta-blit.» Or « la région d'Îlc-de-France Cloud sera diminuée, et ces villes devront verser une part de leurs resprésente, en ce qui concerne la situasources fiscales aux communes les tion des communes urbaines au plus pauvres d'Ile-de-France. N'en déplaise à leurs maires, MM Jacques regard des besoins sociaux de leur population, des traits spécifiques ». Le Conseil cite notamment « la Chirac, Nicolas Sarkozy, Georges Gorse, députés RPR, et Jean-Pierre répartition des emplois entre le cen-tre et la périphérie [qui] entraîne, en Fourcade, sénateur UDF, qui, avec d'autres élus RPR et quelques sénateurs de l'Union centriste, des Répu-

règle générale, une distribution très inégale du potentiel fiscal des com-munes à population équivalente ». Il ajoute qu'en « découlent d'importants écarts dans les niveaux d'équipements et des services que les com-munes sont en mesure d'offrir à leurs habitants ». Il en déduit donc, comme le gouvernement, qu'une législation spécifique à la région parisienne est justifiée. estimé ce texte conforme à la Constitution. La situation de ces cinq com-Le Conseil admet aussi que le munes, seules de leur espèce, dont législateur peut limiter le principe les ressources seront réduites pour constitutionnel de libre administrafaire œuvre de solidarité au niveau national et au niveau régional, avait été mise en avant par les sénateurs. Ils v vovaient la preuve que le projet gouvernemental pouvait réduire les

tion des collectivités territoriales. Il en déduit que le législateur « n'est pas tenu de laisser à chaque collecti-vité territoriale la possibilité de déterminer seule le montant de ses impôts recettes des collectivités au point que leur possibilité de s'administrer locaux ». Il ajoute même « que le législateur peut, à titre exceptionne librement (possibilité reconnue par l'article 72 de la Constitution) était décider que le produit d'un impot communal pourra en partie être bafouée. La critique constitutionelle attribué à une autre collectivité terride l'opposition portait essentielletoriale », à condition que ce prélève-ment soit « défini avec précision ment sur la création d'un Fonds de solidarité des communes de la région lie-de-France placées, sans quant à son objet et sa portée », et qu'il n'ait pas pour conséquence de raisons suffisantes, selon elle, dans porter atteinte au principe de libre une situation différente de celle du admnistration.

> Le Conseil considère que ces conditions sont respectées, puisque les critères déterminant les communes assujetties à ce prélèvement sout « objectifs », et que ce prélèvement ne pourra pas excèder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Et faisant allusion aux communes ponctionnées tant au plan national que régional, il remarque que ce sont des villes « dont le potentiel fiscal par habitant est très élevé», et

qu'il n'y aura donc pas « entrave » à leur libre administration.

Les sénateurs avaient rappelé que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique: « Tous les citovens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'em-ploi (...) » Ils avaient estimé que cela ne serait pas possible puisque des impôts prélevés sous la responsabilité d'un conseil municipal seraient dépensés sur ordre d'un autre. A cet argument nouveau, le Conseil a renondu que, si cette disposition avait effectivement valeur constitutionnelle, un principe énoncé par le préambule de la Constitution ne pouvait pas annuler une règle posée par la Constitution elle-même.

Un raisonnement identione à celui tenu pour les communes est mis en avant par le Conseil pour répondre aux sénateurs qui contestaient la création d'une solidarité entre les départements. Fruit d'un amendement de M. Jacques Barrot député (UDC de la Haute-Loire), elle met encore à contribution Paris et les Hauts-de-Seine.

La victoire juridique du gouvernement est donc totale. Elle vient s'ajouter à la victoire politique qu'il avait remportée en faisant approuver, par une partie de l'opposition, une réforme qu'il jugeait essentielle et que le RPR contestait avec

### THIERRY BRÉHIER

o M. Giscard d'Estaing de nonrean candidat aux régionales. -M. Valéry Giscard d'Estaing, président du conseil régional d'Auvergne, a annoncé, lundi 6 mai, son intention de se représenter aux élections régionales de 1992 et de briguer de nouveau cette prési-

## Le PR et la décennie Mitterrand Au nom de la rose...

A les en croire, ils n'avaient strictement rien prévu. Mais la pression militante fut si forte. « l'autosatisfaction béate » des socialistes si soudaine, que les dirigeants du Parti républicain se sont dit qu'ils ne pouvaient rester les bras ballants en ce mois de mai. Ils ont donc décidé de fêter à leur manière

la décennie Mitterrand, en la

célébrant à leur tour... avec

D'un coût déclaré de 600 000 F, une campagne militante du PR démarre ainsi, cette semaine, afin de répondre par une distribution de 400 000 autocollants et dépliants et par une campagne d'affichage (100 000 affiches) au rappel des grandes

«Dix ans qu'on sème», affiche le PS. Dix ans d'épines, répond le PR. Sous une rose plus ou moins fraîche, quatre slogans résument, sur quatre affiches, les « quatre points noirs » de la gestion socialiste : « De mémoire de rose, on n'a jamais vu autant de scandales..., autant d'impôts..., autant de chômeurs..., autant d'immigrés clandestins. »

### Globalement négatif

M. Gérard Longuet a expliqué, lundi 6 mai, que le PR avait préféré tirer sur les ficelles « de l'ironie », « l'état de décrépitude du PS » n'incitent plus l'opposition, selon lui, à prendre les socialistes au

Commentant le dernier week-end politique, le président du PR s'est gaussé de M. Jack Lang qui repousse, a-t-il dit, les limites du « sectarisme flamboyant », de M. Philinna Marchand, an qui il voit « le Monsieur Prud'homme de, la nouvelle génération socia-liste », et de M. Jean-Pierre Chevènement, « le demier des

Plus sérieusement, M. Longuet a admis que les socia-listes « avaient étonné la où on ne les attendait pas », mais « qu'ils avaient déçu dans les

chose s. D'abord, a-t-il expli-Qué, « parce qu'ils ont eu la sagesse de renoncer à leurs fantasmes idéologiques ». Il s'est référé au tournant européen de 1983, à cetui de l'école tibre de 1984, au principe de l'élargissement du secteur industriel privé consenti en 1988 et au « renoncement du tiers-mondisme et de l'antiaméricanisme primaire » de

secteurs où l'on pensait qu'ils

pouvaient apporter quelque

Ensuite, parce que les socialistes ont su dégager « des éléments de rencontre » avec l'opposition, tels que la décentralisation, les institutions ou l'économie de marché.

Toutefols, pour le PR, le bilan de ces dix demières années reste globalement négatif. M. Longuet a parlé de la dégradation de l'autorité de l'Etat, devenu, selon lui, ∢*un* obèse essoufflé qui n'est plus en mesure d'assurer la solidarité et n'ose pas utiliser sa force a pour juguler l'immigration sauvage.

Il a parlé aussi de délitement

de la morale publique : « On est à l'époque de l'argent fou, de l'argent roi, c'est la morale du chacun pour soi. » «Depuis dix ans, a résumé le président du PR, nous aurons connu trois formes de socialisme. Le socialisme offensif et dangereux avec Pierre Mauroy, le socialisme défensif et parfois sournois avec Laurent Fabius et le socialisme attentiste et inutile avec Michel Rocard (...) La France est devenue une immense salle d'attente : le premier ministre attend d'Atra candidat, le président attend la postérité, les Français attendent d'être gouvernés. »

Mais l'optimisme étant, quand tout va mai, une nécessité, M. Longuet a tenu tout de même à relativiser cette si longue attente : « Dix ans de perdus, si on peut gagner le siècle à venir, cela reste encore finalement un bon marché... »

Dans la « Süddeutsche Zeitung »

# «Les Français l'appellent Tonton»

années, le nombre de chômeurs est passé de 1,6 million à 2,6 millions », écrit Rudolph Chimelli, dans la Süddeutsche Zeitung de Munich, daté du 7 mai. Les riches

o M. Manroy vent tonjours avancer la date du congrès du PS. - M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du PS, a réaffirmé, lundi soir 6 mai, à Marseille, sa volonté d'avancer la date du congrès socialiste. « Le plus beau cadeau que les dirigeants puissent faire aux militants, a-t-il dit, est de présenter un parti un ordre de bataille, uni et rassemblé pour gagner en 1992 les élections régionales, cantonales et les législatives de 1993. v. Il a affirmé que « plus de 90 des 110 propositions [du candidat Mitterrand de 1981] ont été réalisées ».

a M. Strauss-Kahn (PS) : «Aucune raison de ne pas être fier.» — M. Dominique Strauss-Kahn, député (PS) du Val-d'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a déclaré, lundi 6 mai, qu'il «s'est passé au cours de ces dix années beaucoup de choses heureuses pour le pays et qu'il n'y a aucune raison de ne pas en être fier». Citant le chômage et les inégalités, il a cependant relevé « certaines choses qui n'ont pas évolué comme on pou-

u Bilan positif. - Selon un sondage realisé par Louis Harris pour VSD daté du mardi 7 mai, 57 % (contre 36 %) des Français jugent « positif» le bilan de M. Mitterrand. Mais, à propos du président de la Ve République ayant le plus marqué la vie politique, M. Mitterrand (cité par seulement 16 % des personnes interrogées) est nettement distancé par Charles de Gaulle (75 %). M. Rocard apparaît comme le premier ministre le plus apprécié (35 %) depuis 1981, devant MM. Jacques Chirac (23 %), Laurent Fabius (18 %) et Pierre Mauroy (11 %). Cette enquête a été effectuée les 30 avril et 2 mai auprès de i 000 personnes.

« Au cours des dix dernières sont devenus plus riches, les pauvres nnées, le nombre de chômeurs est plus pauvres. Dans la jungle des banlieues, où le but déclaré d'intégrer les populations extra-européennes - surtout maghrébines n'a pas réussi, l'Etat combat le dérapage vers l'anarchie avec des programmes d'urgence » (...).

> « La seule vraie erreur du président français, en politique étrangère, a été sa surprise devant les événements à l'Est, son incapacité à en mesurer les conséquences et sa manière de courxir derrière » (...) ».

« De manière ironique ou gratuite, selon la couleur politique, les Français l'appellent « Tonton ». En raison de la majesté avec laquelle il relègue le gouvernement et le parlement dans l'ombre, les humoristes l'appellent « Dieu ». Il reste à prouver si, au cas où il y aurait des élections demain, Mitterrand serait rėžiu prėsident».

apel

**GRANDES TAILLES** sera exceptionnellement ouvert le mercredi 8 et le jeudi 9 mai 91

26, BD MALESHERBES 75008 PARIS. (1) 42 66 34 21

74. BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS. (1) 42 72 25 09

CENTRE COMMERCIAL MAINE-MONTPARNASSE. (1) 45 38 73 51

## Le schéma « Universités 2000 » présenté en conseil des ministres

## Le gouvernement veut multiplier les IUT

Suite de la première page

Quant au Pas-de-Calais, les deux universités en gestation sur le litto-ral (Calais, Dunkerque, Boulogne) et dans l'Artois (Arras, Béthune, Lens) sont également confirmées.

En revanche, bien des projets de création d'universités nouvelles, agités depuis un an de façon officieuse dans l'entourage du minis-tre, ont été renvoyés à plus tard. Les établissements supplémentaires, un moment prévus en Bretagne, à Aix-Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, voire à Belfort, ne tont plus partie des priorités, même si, pour éviter les frus-trations trop brutales, on n'exclut pas le renforcement progressif de pôles d'enseignement supérieur en Bretagne (Lorient-Vannes) et à Belfort. Seule la ville de La Rochelle échappe à la peau de chagrin : la décision de principe d'y créer une université pluridisciplinaire est

L'incertitude des perspectives démographiques et le caractère aléatoire des réorganisations envisagées dans les grandes villes universitaires comme Lyon, Marseille ou Bordeaux expliquent, sans doute, la prudence gouvernemen-tale. Mais il ne fait pas de doute que les perspectives économiques et budgétaires moroses ont largement contribué à cette révision à la baisse des ambitions initiales de

### Cinquante mille places supplémentaires

La vraie nouveauté des arbitrages opérés au cours des dernières semaines réside dans la décision de développer fortement les formations professionnalisées et, deux ans des instituts universitaires de technologie (IUT). Plutôt que de laisser se multiplier de façon un peu anarchique des antennes universitaires un peu partout, le gouvernement a clairement choisi de relancer les IUT. Il prévoit ainsi d'y créer quelque cinquante mille places supplémentaires en cinq ans, soit une augmentation de 70 %. Plusieurs milliers de places devraient être trouvées grâce à une meilleure utilisation des capacités existantes, en augmentant légèrement la taille des

« groupes ». Dans les filières indus-trielles, le nombre d'étudiants par groupe pourrait être porté à vingtsix et dans les filières tertiaires à

Mais l'essentiel de l'effort portera sur la création d'environ 160 nouveaux départements d'IUT, en majorité dans le secteur tertiaire. Une partie de ces nouveaux départements permettra de renforcer des départements IUT existants mais trop isolés, afin de les transformer - dans une vingtaine de villes - en IUT « autonomes », comptant au moins 800 à 1 000 étudiants. D'autre part, une bonne cinquantaine de nouveaux départements d'IUT seront crées dans des villes moyennes, en particulier dans des régions où le potentiel universitaire reste trop concentré sur les grandes villes : c'est notamment le cas dans les régions de Picardie, de Midi-Pyrénécs, du Centre, de Bourgogne ou de Provence.

### Trois mois de négociations

Enfin, une quarantaine de nouveaux départements d'IUT devraient être créés en région parisienne, qui manque cruellement de ce type de formations. Mais, compte tenu de l'extrême complexité des enjeux économiques, urbains... et politiques de l'Ile-derrance, les sites exacts d'implantation de ces nouveaux équipements n'ont pas encore été décidés.

Au total, le gouvernement entend donc développer des forma-tions bien calées sur les besoins économiques et capables d'accueillir les bacheliers technologiques qui échouent aujourd'hui massive ment dans les premiers cycles universitaires classiques. Cela lui permettra, en outre, de renforcer le maillage universitaire sur l'ensemble du territoire national. Grosso modo toutes les villes de 50 000 habitants devraient pouvoir bénéficier, d'ici quatre ou cinq ans, d'implantations universitaires minimales. Enfin, le coût de ces investissements devrait être largement partagé par les collectivités locales auprès desquelles les IUT ont une excellente image.

La participation financière des régions, des départements et des villes est décisive pour la réussite du plan gouvernemental et les pou-

voirs publics misent sur des investissements locaux d'une amoleui comparable à ceux de l'Etat. Pour parvenir à cette parité financière, le gouvernement va donc négocier, cas par cas, sur les constructions neuves, la rénovation des locaux existants ainsi que sur les mesures d'accompagnement comme le logement et l'aide sociale étudiante.

Engagée de façon informelle depuis des mois, cette concertation va désormais pouvoir être menée officiellement entre les collectivités territoriales d'un côté, les préfets de région et les recteurs de l'autre. Ces derniers vont être mandatés, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire fixée pour chaque région, pour établir la liste des investisse-ments à réaliser et les participations financières de chacun des acteurs. Pour désamorcer un certain nombre de méfiances et d'hésitations, le gouvernement propose aux responsables locaux un partenariat renforcé et s'engage à les consulter sur les principales décisions en matière d'enseignement supérieur (choix d'implantation. définition des filières, utilisation des locaux, etc.).

L'objectif du gouvernement est de boucler l'ensemble de ces négociations d'ici la fin du mois de juillet et de pouvoir arrêter définitivement le schéma Universités 2000 lors d'un comité interministériel d'aménagement du territoire, pro-



## **Profil bas**

par Gérard Courtois

'AMBITION du plan « Universités 2 000 », annoncé et préparé depuis plus d'un an, n'est pas mince. Il s'agit de planifier le développement du système français d'enseignement supérieur pour lui permettre d'absorber la croissance, pratiquement sans précédent, des affectifs d'étudiants et de tenter de remédier au décalage persistant entre les formations supérieures et les besoins de l'économie. A la veille du marché unique européen et à l'aube du vingt et unième siècle, l'enjeu de cette nouvelle carte universitaire est considérable.

Les arbitrages présentés par M. Lionel Jospin risquent de susciter des réactions mitigées. On attendait une douzaine de nouvelles universités, voire davantage. Ce sont des insti- de l'université. Mais, après les tuts universitaires de technologie qui vont pousser dans la plupart des villes moyennes et en lie-de-France. Ce choix est loin d'être absurde, tant l'image de marque de ces formations courtes de techniciens supérieurs est forte aupres entreprises comme auprès des collectivités territoriales, vivement sollicitées pour participer à leur financement.

#### Effets d'annonce intempestifs

La relance des IUT est d'autant plus cohérente qu'elle devrait permettre d'accueillir dans de meilleures conditions les nombreux bacheliers issus du technique et qui ne trouvent pas leur place dans les filières classiques

effets d'annonce un peu intempestifs de ces derniers mois, toutes les agglomérations qui espéraient accéder au statut de ville universitaire ou qui voulaient profiter de l'occasion pour réorganiser leurs établissements d'enseignement -- supérieur devront attendre des jours meilfeurs. Au-deià de ces frustrations locales éventuelles, le schéma « Universités 2 000 » soulève

deux questions. Permettra-t-il, tout d'abord, de faire face à la poussée des effectifs? Face aux trois cent mille étudiants attendus dans les cinq prochaines années, les cinquante milles places d'IUT et les quelque soixante-dix mille places des sent nouvelles universités ne font pas le compte, même si l'on intègre

la poursuite du développement des sections de techniciens 100 36 36 3

La réussite du plan gouvernemental suppose donc une très forte amélioration du rendement pédagogique des filières universitaires, surchargées par les étudiants en situation d'échec immense chantier.

Mais surtout, ce plan pourra-t-il être appliqué? Il a déjà pris un sérieux retard, puisque le budget 1991 ne prévoit qu'un peu plus de 1 milliard de francs d'investissements sur les 16 annoncés l'an dernier. Pour espérer réussir. il faudrait, dès 1992, accélérer considérablement le rythme des engagements financiers.

Or la lettre de cadrage budgétaire adressée récemment par le premier ministre ne va guère dans ce sens.

CATASTROPHES

Alors que le nombre des victimes risque d'augmenter

# Le mauvais temps gêne l'acheminement des secours au Bangladesh

journée du lundi 6 mai sur la région du Bangladesh ravagée par le cyclone tropical du 30 avril, ont empêché l'acheminement des secours destinés aux

de pluies abondantes, qui se sont abattus dans la « La période critique a commencé. Des personnes blessées ou victimes de la disette ne peuvent survivre que quatre ou cinq jours dans de telles circonstances », a déclaré le docteur Muhammad Musa, qui survivants. Les organisations humanitaires craignent fait partie de l'organisation Care International. Pour le

Les violents orages, accompagnés de vents forts et donc que le nombre des morts n'augmente encore. moment, le bilan officiel reste aux alentours de 125 000 morts et de 10 millions de sans-abri.

D'après le Croissant-Rouge, il pourrait atteindre 200 000 morts si on ajoute les victimes ultérieures de la disette et des maladies liées à l'eau polluée. -

# Une économie naufragée

DACCA

de notre envoyé spécial

Une semaine après le passage du cyclone, il est encore impossible d'évaluer avec précision les dégâts subis par le Bangladesh. Sans même parler des morts, dont le nombre donnera longtemps lieu à débat, il apparaît très difficile d'apprécier les pertes subies par les survivants. La plupart des habitants de la zone sinistrée – comme d'ailleurs dans le reste du pays – habitent des loge-ments de fortune, construits par les paysans eux-mêmes. Cabanes de planches, huttes de terre, paillotes à toit de palme ou de chaume, elles ont l'avantage de ne pratiquement rien coûter à la construction... et l'inonvénient d'être extrêmement vulnérables aux intempéries.

Les victimes du cyclone se retrouvent donc pour beaucoup sans abri, en une période de l'année où les pluies sont abondantes. Mais autant ces maisons s'envolent comme fétus dans la tempête, autant elles sont laciles à reconstruire. Dans beaucoup de villages de la zone sinistrée, au moins sur le continent, les habitants ont déjà remonté leur toiture. Ceux dont le logement est irrécupérable ou a complètement disparu se construi-sent aussitôt des abris de fortune, sur

tôt fait de reconstruire une « mai-

Pour ces pauvres paysans du Ben-gale, il n'est évidemment pas ques-tion de bâtir en dur pour se mettre ainsi à l'abri d'un prochain cyclone. Pas question non plus, pour ceux qui se proposent de leur venir en aide, de les inciter à le faire. « Ce que nous proposons, explique M. Bernard Kouchner, le secrétaire d'Etat français à l'aide humanitaire, c'est de financer la construction d'abris en héton avec la construction d'abris en béton avec des planchers suffisamment hauts pour mettre tout le monde hors d'eau. Ce n'est pas très cher et c'est parfaite-ment efficace.»

Ces abris serviraient de refuges aussi bien en cas de cyclone qu'en cas d'inondation, l'autre fléau du Bangladesh. Certains proposent même de financer la construction d'écoles ou de bâtiments publics qui joueraient le rôle d'abri tout en ser-vant quotidiennement à la population. « C'est en tout cas plus réaliste que d'endiguer le cours des fleuves, comme le suggérait le grand projet d'aide internationale de Jacques Attali», ajoute un expert du minis-

le modèle de leurs compatriotes des bidonvilles. Pour peu qu'on leur alloue de la tôle ondulée, ils auront alloue de la tôle ondulée, ils auront Et c'est là que le cyclone du 30 avril a fait le plus de dégâts. Dans les îles comme Sandwip ou Kutubdia, l'eau de mer a recouvert les cultures, anéantissant la récolte d'hiver. Les animaux de serme ont été emportés par les flots. Les paysans rescapés se retrouvent donc sans rien. Quant aux pêcheurs, ils ont en général perdu tout teur matériel. Sans parier des élevages de crevettes qui ont été emportés corps et biens. Dans un pays où les particuliers ne souscrivent pas d'assurance, il ne reste plus qu'à prier ou attendre une main

#### Entrepôts à ciel ouvert

Sur le continent, les pertes sont moins sévères, mais néanmoins réelles. Chaque famille dispose, autour de sa paillote, de lopins de autour de sa paniote, de topus de terre où poussent des légumes soi-gneusement tuteurés, ainsi que des arbres fruitiers. Le vent soufflant en tempête a couché les bananiers, éplu-ché les papayers, fracassé la solide ramure des manguiers. Et l'inonda-tion a expané les potsers. De sorte ont conservé leur bétail et leur rizière intacts, devront acheter ou mendier fruits et légumes. L'autre grande victime du cyclone est le port de Chitta-gong – et l'industrie textile qu'il a fait naître. Le Bangladesh se vantait d'avoir créé autour de son port un pôle commercial et industriel vital pour l'économie nationale. Des entrepreneurs japonais, coréens et pakistanais avaient risqué leurs capi-taux pour créer de toutes pièces une industrie textile appelée à prendre la relève des vieilles usines de jute. Le cyclone a ravagé la plupart des bâtiments, dont les toits de tôle et les bardages se sont envolés. Les machines, après avoir subi l'inondation, sont maintenant livrées aux

Une entreprise coréenne (Yang Wans Garments) a déjà laissé enten-dre qu'elle hésitait à conserver ses installations dans l'EPZ (Export Processing Zone) de Chittagong, étant donnée la vulnérabilité de l'endroit aux cyclones. Même les entreprises qui n'ont pas trop souffert physiquement se trouvent prises au piège d'une ville désorganisée : l'aéroport a été saccagé; les communications qui viennent en principe d'être partiellement rétablies - restent très vul-nérables; et le port, son poumon asobyxié. Le cyclone a coulé en quelques heures presque tout ce qui flotait à quai ou dans l'embouchure du fleuve Kharnapuly. Le dernier décompte fait état de deux bateauxpilotes engloutis ainsi que de deux remorqueurs, une drague et l'unique grue flottante du port. Non seule ment ces engins manquent pour la manœuvre, mais ils obstruent les voies navigables. Les bâtiments portuaires ont subi le même sort que les autres : les tôles des toits et des murs se sont envolées. Les matériaux stockés dans les entrepôts se retrouvent à ciel ouvert ou sommairement bâchés. Et l'on aura de mauvaises surprises lorsqu'on ouvrirs les conteneurs qui ont séjourné sous deux

En clair, la désorganisation du port paralyse aujourd'hui l'activité de quelque trois cents usines textiles et ateliers de confection du pays. Les investisseurs étrangers avaient cru réaliser une affaire en s'implantant dans une région où la main-d'œuvre est exceptionnellement bon marché. Ils s'aperçoivent aujourd'hui que le Goffe du Bengale est un lieu à haut risque, mais dans un sens qui ne leur est pas familier : le risque naturel **EN BREF** 

D Fuites toxiques aux Etats-unis et en Grande-Bretagne. - Deux alertes aux produits toxiques ont été déclenchées lundi 6 mai. La ville d'Henderson, située à 16 kilomètres de Las Vegas, a été coupée du reste du monde pendant près de huit heures, alors qu'un vaste nuage de gaz verdâtre, conséquence d'une fuite de chlore dans une usine chimique proche, la recouvrait. Cinquante-cinq personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires et quinze mille autres évacuées. En Grande-Bretagne, la découverte, sur la côte est, près de Weybourne, de deux réservoirs remplis chacun de 24 000 litres d'acrylique a entraîné l'évacuation de plus de deux cents personnes. - (Reuter.)

a Les cendres toxiques de Quimper trouvent asile dans la commune de M. Le Peasec. - M. Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, et maire de Mellac (Finistère), propose de stocker dans sa commune, pendant un an, les cendres toxiques de Quimper. L'existence de ces cendres, venant de l'usine d'in-cinération d'ordures ménagères de la ville de Concarneau, avait été révélée en novembre dernier par le conseiller Vert de Quimper, M. Alain Uguen (le Monde du 2 janvier).

Rectificatif. - M. Tony Fighièra, inculpé de faux et usage de faux en écritures commerciales dans l'affaire des fausses factures de Nice-Acropolis, est le gérant de la société Acropolis Restauration et non d'Azur Restauration comme nous l'avons indiqué par erreur dans le Monde du 27 avril. La société Azur Restauration nous prie de faire savoir qu'elle n'a « aucun lien commercial ni économique » avec Acropolis Restaura-tion, de même qu'elle n'a jamais été concessionnaire de la restaura-tion du palais des congrès de Nice et qu'elle n'a jamaie su focusion de e risque naturei et qu'elle n'a jamais pu facturer, à ce titre, « quelque service que ce soit à cet organisme » .



SOCIETE

## REPÈRES

### COMMÉMORATION

### La reine-mère Elisabeth d'Angleterre dans le Berry

La reine-mère Elisabeth d'Angleterre, a présidé, lundi 6 mai à Valençay (Indre), l'inauguration d'un mémorial à la gloire d'une unité militaire jusque-là oubliée par les monuments et les commémorations : le SOE (Special Operations Executives), créé dès l'été 1940 par Winston Churchill pour former des agents de liaison entre Londres et les réseaux de Résistance naissants dans la France et l'Europe occupées. Dans la nuit du 5 au 6 mai 1941, le premier de ces agents, le Français Georges Bèque, était parachuté près de Valençay, dans une région qui devint la plaque tournante du dispositif. Les parachutages et envois d'agents du SOE se poursulvirent ensuite jusqu'au débarquement. (Corresp.)

### **CODE PÉNAL**

Litera

Miller the works the

BANK STATE OF THE PERSON NAMED IN

Delivery of the second

A SHARE

STATE OF SHIP POINT File I server to be the bearing a subject of Mark Tolland

THE REPORT OF THE MARKET THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART materials to 14 gists

AND THE PARTY OF T At Military Strategy at 12 or Man Market Walter a see made bear to the THE PARTY OF THE P M. Taken My Mar Land Service . Market Wilder -

Marie Barrell Control of the Control 

Printer of Personal Printers WARRY OF BUILDING THE WASHINGTON 

A CAMPAGE LAND

Barren - 2 - 12 Harry in

free to the state of

The Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Pa

A SERVE A SERVE

Contract on the St.

Market Street

The Company of the Company

parties with the difference of

THE SHAPE STATE OF THE STATE OF

A service of the service of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Ny Soumplet

alle bije

### Manifestation d'homosexuels devant le Sénat

A l'appel de plusieurs associations d'homosexuels et de lutte contre le sida, une centaine de personnes se sont rassemblées, lundi 6 mai, à proximité du Sénat, pour protester contre la volonté de la commission des lois de rétaiblir par amendement, à l'occasion de l'examen du projet de code pénal, le délit d'homosexualité sur mineur de quinze à dix-huit ans (le Monde du 24 avril) et d'instituer, pour lutter contre le sida, une sanction à l'encontre des personnes « conscientes et averties ayant provoqué la dissémination d'une maladie transmissible épidémique » (le Monde du 26 avril).

### RELIGIONS

### Un échec pour les Témoins de Jéhovah à Louviers

Le projet d'implantation à Louviers (Eure) d'un centre des Témoins de Jéhovah, sur un terrain de 16 hectares, a été suspendu par le préfet de l'Eure, M. Michel Mathieu. Celui-cl a adressé le 30 avril à Mme Odila Proust, maire de Louviers, favorable au projet, une lettre d' « observations juridiques », rendue publique le 6 mai par M. François Loncie, député socialiste de l'Eure,

qui mène la bataile contre cette

implantation (le Monde du

11 octobre (990). Le préfet estime « inappropriée » la procédure de « modification » du plan d'occupation des sols. approuvée par le conseil municipal de Louviers du 25 mars 1991 pour permettre la vente des terrains aux Témoins de Jéhovah, C'est une procédure de « révision », associant les services de l'Etat, qui aurait dû être mise en œuvre, selon le préfet. Soupçonnée d'illégalité, la procédure est donc sus-

## **NAUFRAGE**

### Au moins 260 disparus au Pérou

Cinq corps ont été retrouvés et 260 personnes sont portées disparues à la suite du naufrage, lundi 6 mai, du bateau Chachita sur le rio Maranon, près de San José de Saramuro, à quelque 1100 km au nord-est de Lima. Selon un bilan officiel, sur les quelque 400 passagers que transportait le navire. 135 ont pu être sauvés. Les recherches d'éventuels survivants et de corps encore enfermés dans la carcasse du bateau ont continué dans la soirée de lundi. - (AFP.)

### MÉDECINE

# Un entretien avec le professeur Luc Montagnier

« Il faut que le professeur Gallo reconnaisse son erreur » à propos du virus du sida, nous déclare le chercheur de l'Institut Pasteur

La controverse franco-américaine sur la patemité de la découverte du virus du sida, relancée avec la prochaine parution de travaux français dans la revue américaine Science (le Monde du 7 mai), «ne remet pas pour l'intant en question a l'accord franco-américain de 1987, nous déclare le professeur Luc Montagnier, mais précise-t-il, «il faut que le professeur Gallo reconnaisse son erreur». Dans une prochaine publication de l'hebdomadaire scientifique, le professeur Montagnier et ses collaborateurs de l'Institut Pasteur expliquent avoir envoyé, en 1983, non pas un, mais deux virus au professeur Robert Gallo, dont l'un est identique par ses séquences au HTLV 3 B identifié par l'équipe de ce dernier. Le professeur Gallo a, pour sa part, indiqué que e jamais on ne remettra en cause l'accord» qui prévoit la répartition des béné-fices commerciaux résultant de la découverte du virus. «Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que les Français admettent avoir fait une faute. (...) Tout n'a pas été fait dans mon laboratoire, tout n'a pas été fait chez Pasteur. (...) Historiquement, il n'y a pas de nouvelles informations significatives », a-t-il déclaré, mardi 7 mai, dans un

entretien à France-Infos. « Les résultats que vous publiez dans l'hebdomadaire américain Science constituent-ils, selon vous. l'éniloque de la longue controverse qui vous oppose au professeur Robert Gallo?

- Cette publication constitue un épilogue pour ce qui est de notre enquête. Sera-ce un épilogue pour la partie américaine? C'est à eux de décider. Si le professeur Gallo et ses collaborateurs contestent nos données, l'affaire pourrait s'enliser de manière durable. Il faut toutefois préciser que la commission d'intégrité scientifique du National Institute of Health a reçu nos différents échantillons viraux. Ces derniers sont, par ail-leurs, déposés à la collection nationale des micro-organismes de l'Institut Pasteur, une collection reconnue au plan international. Cette commission américaine a ainsi tous les moyens de vérifier les conclusions de notre arti-cle à paraître dans l'hebdomadaire Science. Le professeur Gallo peut

aussi le faire, s'il le souhaite. » Je tiens à rappeler que nous n'avions pas contesté les derniers résultats du professeur Gallo sur ce thème, publiés dans la revue britanni que Nature. Il s'agissait pourtant de travaux incomplets... Je ne vois pas, d'autre part, comment le profes Gallo pourrait contester les travaux de séquençages viraux effectués par M. Simon Wain-Hobson et son équipe qui, dans ce domaine, jouissent d'une réputation internationale. Il est aussi important de préciser que les docteurs Klatzmann et Gluckman disposent des échantillons conservés par congélation des lymphocytes des malades avant toute culture, donc avant toute possibilité de contamina-

» Tout cela vient contrarier Phypothèse selon laquelle une contamin tion d'origine américaine pourrait interférer avec nos identifications virales. Nous donnons, quant à nous, une transparence totale à nos travaux. Nous expliquons les « mystères » qui subsistaient sur les changements de propriétés du virus durant l'année 1983. De notre côté, tout est clair.

- Est-ce que ces conclusions remettent en cause l'historique des découvertes du virus du sida, tel que vous l'aviez cosigné en 1987 avec le professeur Gallo?

- Non, parce que cet historique ne faisait que rappeler les principales dates de publication et de grands congrès scientifiques. Ces conclusions apportent, en revanche, de nouveaux éléments. Il appartient maintenant au professeur Gallo et à ses collaborateurs de l'époque, soit de contester nos données - nous espérons que ce ne sera pas le cas -, soit de reconnaître le bien-fondé de notre nouvelle interprétation. Si c'est le cas, ils devront reconnaître, de manière officielle et publique, dans une revue scientifique, que leur virus HTLV 3 B n'est en réalité qu'une contamination de HIV I-LAI. C'est là une étape essentielle pour clore cette contru

#### « Contraire à l'éthique»

Mais si le professeur Gallo et ses collaborateurs acceptent de reconnaître ce fait, à quoi se rédui-rait leur contribution ? L'accord officiel franco-américain serait-il, dès lors, remis en cause?

· La contribution américaine aura été d'avoir montré que notre souche-virale pouvait pousser dans une lignée cellulaire continue (elle-même déjà isolée par ailleurs et qu'ils ont rebapti-sée), puis d'avoir caractérisé, à partir de cette production virale en masse, de pouvelles protéines du virus et fait des études sérologiques montrant la liaison avec le sida. Cela dit, parallèlement, nous faisions aussi pousser le virus sur une autre lignée continue et l'apport biotechnologique américain a été très rapidement rattrapé grâce à une collaboration franco-anglaise avec le professeur Robin Weiss. Pour ce qui est de l'accord officiel francoaméricain de 1987, il n'est pas, pour

- Quelle serait votre attitude si le professeur Gallo et ses collaborateurs ne revenaient pas sur leurs

l'instant, remis en question.

- Si tel était le cas, ce serait mau-

vais pour toute la communauté scientifique. Mais cela donnerait surtout une très mauvaise image du profes-seur Gallo et de ses collaborateurs. Nous reconnaissons, pour notre part, une contamination, comme olusieurs autres équipes - américaine ou briannées. Il n'y a là rien de déshonorant. Ce qui est tout à fait particulier ici, c'est cet achamement à vouloir cacher les faits. On ne peut que s'étonner de cette volonté de masquer la vérité. A quoi correspond-elle? Plus l'équipe du professeur Gallo s'entêtera dans le refus de reconnaître cette contamination, plus elle donnera à penser que cette même contami tion a été faite de manière délibérée.

» Au fond, cette affaire n'a pas une grande importance scientifique, mais elle a empoisonné nos relations et elle donne une très mauvaise image de la recherche scientifique pour le public. Il est important, des lors, d'aller jusqu'au bout et qu'il y ait un épilogue. Il faut que Gallo reconnaisse son erreur. Il y a quand même eu dans cette affaire de nombreuses entorses à l'éthique scientifique.

- Si cette affaire n'a pas une grande importance scientifique, pourquoi y accordez-vous tant d'intérêt?

- Ce n'est pas nous qui l'avons relancée. Mais notre contribution permet de clarifier un certain nombre de points importants pour l'histoire de la recherche sur le sida. L'essentiel, à mes yeux, est le retour à une certaine moralisation de la recherche. Il y a eu, dans cette affaire, de nombreuses entorses à l'éthique. Ajouter, dans le compterendu d'un congrès scientifique, une communication antidatée, est un acte scandaleux. Rehantiser un virus, une lignée cellulaire, que l'on reçoit d'un autre laboratoire, est inad-

Propos recueillis par JEAN-YVES NAU



# A CONFIANCE PARTAGÉE

46 millions d'épargnants détiennent 700 milliards de francs sur leurs livrets A, chez l'Écureuil ou à La Poste. La Caisse des dépôts et consignations, à qui la gestion de cette épargne est confiée, préserve leur capital, en assure la rémunération, garantit à tout instant la disponibilité des sommes déposées.

Pour 654 offices et sociétés d'HLM, la Caisse des dépôts et consignations est le banquier du logement social. Elle finance chaque année 65000 nouveaux logements.

36653 maires peuvent compter sur nous. Avec le Crédit Local de France, nous finançons les équipements locaux : aménagement d'espaces verts, assainissement. equipements scolaires et culturels, hôpitaux et infrastructures. Avec nos filiales techniques, nous proposons aux collectivités locales une gamme de services spécialisés pour améliorer les conditions de la vie quotidienne et mieux préparer l'avenir.

14 millions d'assurés choisissent la CNP. Ils en font l'un des deux premiers groupes français de l'assurance-vie et de la capitalisation. La CNP s'adresse aussi bien aux particuliers par l'intermédiaire de La Poste, de l'Écureuil et du Trésor Public, qu'aux groupes tels que collectivités locales, établissements financiers, mutuelles et entreprises.

l retraité sur 7 est en relation directe avec la Caisse des dépôts et consignations. Elle a recu le mandat de gérer deux grandes caisses de retraite publiques: la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

600 000 clients souscrivent, à La Poste, chez l'Écureuil et chez les comptables du Trésor, aux Sicav dont la Caisse des dépôts et consignations est le dépositaire et le co-gérant Il s'agit de placements de premier ordre: nos Sicav monétaires et court terme viennent de recevoir la notation AAA, attribuée par Standard and Poor's-Adel

Choisie en 1990 comme chef de file associé dans plus de 80 émissions nationales et internationales, la Caisse des dépòts et consignations confirme son tôle de premier plan sur les



## GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

La Caisse des dépôts et consignations est née le 28 avril 1816. — 1816-1991 - 175 ans de confiance partagée.--

mi

Eπι

créati-

taires.

tagne.

tés, m tratio

pas ie põles

échat

décisi

unive

désori

L'ir

démo

aléate

sagée:

versit:

que le

form

facor

3U2M

Les

de p

jourr

rava

# Entre cœur et jardin

LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE d'Enore Scola

Il n'est pire misère que de se savoir pauvre. Dans son château en ruine, seul avec son vieil intendant et son chien plus vieux encore, le jeune vicomte de Sigognac, dernier du nom, n'est plus qu'un enfant humilié. Un aristocrate ruine n'a plus d'identité. Mais passe le chariot des comédiens, dans cette nuit d'orage où gronde le destin. Leurs oripeaux sont en lambeaux, leurs estomacs ausi vides que leurs poches. Mais eux sont riches à millions. Il leur suffit de descendre de leur chariot bringuebalant tiré par deux bœufs

bileté chaleureuse de l'adaptation, Scola, avec une légitimité indiscu-table, ayant substitué au personnage de Scapin son homologue de la commedia dell'arte, c'est-à-dire Pulcinella. Promu au rang de narrateur, archétype volubile du valet de comédie, dévoué corps et âme à Fracasse, maître qu'il s'est librement choisi (la lutte des classes vue par Scola), il est (sur) joué par l'ex-cellent Massimo Troïsi, dont la gestuelle superlative est terriblemement contrariée par un très inno-portun doublage en français sans accent italien.

Dommage! D'autant que le parti pris de présenter ici le Voyage du capitaine Fracasse dans sa seule version française peut être considéré comme une marque de



Vincent Pérez et Emmanuelle Béart

monter en trois mouvements des tréteaux braniants pour que la magie opère. Devant des parterres miteux de paysans béats, ils jouent. Ils jouent de toute leur âme. A eux les feux grandioses et dérisoires du froid, alors ils n'ont plus faim, pas plus que ceux qui les écoutent. Le théatre est tout-puissant, il transprodgdkl va transformer un seiroute avec la troupe. C'est ce voyage que Scola entreprend à la suite de Théophile Gautier. Voyage initiatique, métaphorique, qui va faire d'un hobereau ébahi un fracassant Fracasse, d'un puceau pusillanime l'amoureux flamboyant de la belle Isabelle, de la généreuse Sérafina. Pas de cape chez Scola qui ne sorte de la panière à costumes, pas d'épée qui ne soit à same rentrante. Le théâtre, toujours le théâtre, plus vrai que la vie, moins cruel que l'amour, plus fort que la mort, même celle sous une lausse neige, du pauvre Matamore.

Tout le film se déroule, sur un mode noble et sentimental, dans des décors de sublime carton-pâte inspirés de Jacques Callot, de Gustave Dore, de Hogarth. « Il s'agit d'un film intimiste», disait dejà Scola pendant le tournage (Le Monde du 28 juin 1990), ajoutant qu'ils trouvait toutes les tentatives d'adapter Fraçasse au cinéma désastreuses, même celle d'Abel Gance (1), et qu'il espérait pour sa part ne pas décevoir les fervents de Gautier.

Il ne devrait pas décevoir, en tout cas, les fervents de Scola, On retrouve en effet dans ce voyage la couleur épique et désenchantée qui baignait celui de la Nuit de Varennes, et l'on applaudit à l'ha-

 Le Prix Carlton à Jean-Marie Le Clézio. - Le Prix Cariton « littérature et cinéma » 1991 sera décerné, le mercredi 8 mai, à Cannes, à Jean-Marie Le Clézio pour son roman Onitsha. Créée en 1990 et dotée de 50 000 francs, cette distinction entend « contribuer à la création cinématographique en l'aidant à trouver dans la littérature des sujets originaux », et « permettre à un écrivain de rencontrer la profession du cinéma et de donner à son livre un prolongement

mort du danseur Roman Jasinski. - Le danseur d'origine polonaise Roman Jasinski, ancien membre du Bailet 1933 de George Balanchine et des Ballets russes du colonel de Basil, est mort le 16 avril. Il était âgé de quatrevingt-trois ans. Né à Varsovic en 1907, il avait fait ses débuts à Paris en 1928 au sein du Ballet d'ida Rubinstein, dont la chorégraphe était Bronislava Nijinska. Après ses passages chez Balanchine et de Basil, Roman Jasinski avait rejoint le Ballet russe de Monte-Carlo, avec lequel il se produisit à travers toute l'Amérique. Il avait abandonné la scène depuis 1956 et dirigeair depuis le Tulsa Ballet Theatre, l'une des meilleures comblier durant la Révolution avec tant de boulet qu'il debender à l'autre des les des fers l'infant la Révolution avec tant de boulet qu'il debender à l'autre des les des fers l'infant la Révolution avec tant de boulet qu'il debender à l'autre pagnies régionales des Etats-Unis. | de bonheur qu'il échappa à toutes

blancs impassibles, il leur suffit de respect à l'égard d'un momument de notre patrimoine littéraire. Le reste de la troupe s'en accommode d'ailleurs fort bien, Ornella Muti comprise. Et Vincent Pérez (Fracasse de charme après avoir été dans Cyrano un Christian de rêve), tout comme Emmanuelle Beart, subtile Isabelle, encore mieux, bien

> Fasse que le tonnerre cannois carrière du Fracasse de Scola, film beau et secret qui palpite et qui vibre sous le voile ineffable de la mélancolie.

DANIÈLE HEYMANN

(1) Il s'agit de deux films muets, ceux de Mario Caserini (Italien, 1918), d'Alberto Cavalcanti (français, 1928), du Frucasse d'Abel Gance (1942) et de celui de Pierre Gaspard-Huit (1961). Le rôle de Fracasse-Sigognac était joué respectivement por Franco Zeni, Pierre Blanchar, Fernand Gravey et Jean Marais.

MUSIQUES

# Saison croisée pour Garnier et Bastille

Production intensifiée et croisement des activités pour la saison 1991-1992 des Opéras de Paris

C'est un message un peu délicat que devait faire passer lors de sa conférence de presse annuelle, don-née lundi 6 mai dans l'amphithéâtre née lundi 6 mai dans l'amphitheatre de la Bastille, l'équipe dirigeante des Opéras de Paris, MM. Pierre Bergé, président, Philippe Belaval, directeur général, Patrick Dupond, directeur de la danse, Myung-Whun Chung, directeur musical, et Georges-François Hirsch, qui administre désormais les deux établissements après l'éviction de M. Jeanments après l'éviction de M. Jean-Albert Cartier (le Monde daté

La décision de « faire croiser les disciplines » entre les deux salles ouvre une ère nouvelle dans l'histoire des Opéras parisiens : « Une page est tournée », a déclaré M. Bergé. Alors que vont être dénoncées les conventions collectives, tout le monde doit désormais « aller dans le même sens et du même pas » - et, comme l'a clairement fait comprendre le président. Jean-Albert Cartier n'avait pas, à ses yeux, trouvé assez vite la cadence. Mais, si l'heure est à la mobilisation, elle est aussi à l'apaisement et à un savant modelé des contours : «La danse restera à Garnier, elle ne jouera pas les bouche-trou à Bastille» (douze représentations du Lac des cygnes sont prévues en tout et pour tout pour 1991-1992 dans le nouvel établissement), « pas question que l'opèra envahisse Garnier ». Mais « tant que la salle modulable n'est pas construite, a spécifié le pré-sident, il fallait absolument pouvoir disposer d'une salle pour des spectacles de plus petits formats».

#### Le rendement et la qualité

Bergé entend visiblement se servir de cet argument comme d'un levier polyvalent : si la politique escomptée de créations et d'aide aux jeunes compositeurs n'a toujours pas été entreprise de façon significative, c'est aussi, dit-il, parce que la construction de cette même salle modulable a été interrompue. Le hon fonctionnement de l'entreprise Garnier-Bastille passerait donc par la mise en service de cette troisième

Dès la saison prochaine, Dario Fo mettra en scène à Garnier le Barbier de Séville, de Rossini. Pour le reste, la programmation lyrique (105 représentations à Bastille, dont 7 nouvelles productions et 3 reprises) répond sagement, comme l'a expliqué M. Hirsch, au désir de « construire un répertoire » – il fau-dra attendre la saison 1992-93 pour que les classiques de notre siècle et

la création se taillent la part du lion. Après la reprise des Noces, de Mozart, qui ouvrira la saison lyrique le 18 septembre, Chung dirigera Ido-ménée, mis en scène par Jean-Pierre Miquel, l'Ange de feu, de Prokofiev (co-produit avec Los-Angelès et Genèvel, verra la collaboration du Genève), verra la collaboration du chef Lawrence Foster et du metteur en scène Andrei Serban.

## contemporaine

Reprise en décembre de la Fluis enchantée, sur laquelle travaille déja Bob Wilson (Friedmann Layer remplacera alors Armin Jordan dans la fosse). Avant le Boris Godounov de Chung/Kokkos, la Lady Macbeth de Misensk de Chung/Engel, la copro-duction avec Los Angelès d'Elektre (direction avec Los Angeles ut Leant (direction: Schönwandt, mise en scène David Poutney), Un bal mas-qué, monté par Nicolas Joël (et à nouveau dirigé par Chung). Les Contes d'Hoffmann verront en avril les débuts à l'opéra de Roman Palenthis et seux dons estre forse Polanski et ceux, dans cette fosse, d'Ion Marin, jeune assistant rou-main de Claudio Abbado, à Vienne Enfin, l'Otello, mis en scène par Petrika Ionesco et si mai accueilli er ce début de saison, sera repris en juin dans un décor légèrement modifié avant de nous représenter à l'exposition universelle de Séville.

Aux 25 concerts (Orchestres de Boston, de Dresde, de Munich) et récitals dans la grande salle, s'ajou-teront les 84 manifestations de l'Amphithéatre et du Studio, portant la «puissance de frappe» de la Bas-tille à 234 représentations. Garnier abritera simultanément 121 représentations de ballet, 15 concerts, et les douze représentations du Barbier (sans compter les soirées de la Cinémathèque de la danse). Tout cels avec un seul orchestre de 137 musi-

Avec la sincérité abrupte qu'on lui connaît, le directeur musical, M. Chung (il vient de signer un contrar d'exclusivité avec Deutsche Grammophon) s'est demandé si les consignes administratives n'étaient pas en train de l'emporter sur les pas en train de l'emporter sur les objectifs artistiques et si le rende-ment ne risquait pas de primer sur la qualité. « Ce sont bien plus que dix ou vingt musiciens qu'il faudrait ajouter à l'orchestre pour que nous puissions y arriver », a-t-il déclaré (1), ajoutant qu'il continuerait à s'opposer, comme il dit l'avoir tou-jours fait, à l'administration pour que les progrès accomplis dans la fosse ne soient pas compromis : «Il fout que Bastille et Garnier gardent leur identité». Patrick Dupond a

contemporain avec une soirée confiée à Odile Duboc et à Daniel Larrieu, en collaboration avec de jeunes plasticiens et compositeurs (mai 1992). Une orientation qui devrait s'accentuer, selon Georgesfevrait s'accentiler, seion Georgis-François Hirsch: « Nous ne referons pas le Groupe de recherches contem-poraines (GRCOP) qui tenait entié-rement à la personnalité de Jacques Garnier, aujourd'hui disparu, mais nous voulons, avec Patrick Dupond, que la danse de noure siècle soit très présente. » Le directeur de la danse insiste sur sa volonté de renouer avec les commandes non seulement aux chorégraphes, mais aussi aux musiciens, aux peintres et aux sculp-

La saison égrène aussi les ballets du répertoire. Elle débute avec Giselle (octobre 1991) dans la production, plutôt réussie, que l'on peut encore voir jusqu'au 13 mai 1990. Ensuite viennent quelques soirées exceptionnelles et de galas (du 10 au 19 octobre 1991) afin de donner le temps au ballet de repéter le pro-gramme Jerôme Robbins, très exieant quant à la disponibilité des danseurs : le chorégraphe américain créera pour l'occasion, en novembre 1991, une œuvre sur la musique de Philip Glass. Pour les fetes : Romeo et Juliette dans la production de Nourcey. Citons une soirée prometteuse, intitulée « Picasso et la danse» (mars 1992) et réunissant le Train bleu, le Rendez-vous et le Tri-come pour lequel le peintre dessina des rideaux de scène, des décors et des costumes. Époque benie dans laquelle les programmateurs trouvent toujours de quoi monter une soirée consensuelle. Ainsi on reverra le programme Nijinski/Nijinska enrichi de Petrouchka. La Sylphide (mai 1992) précèdera une soirée Neumeier/Petit/Lander. Au total, 82 programmes à danser par le Ballet

de l'Opéra de Paris. En tout, 39 soirées seront résercommencer par celles de Béjart (octobre 1991), suivie de celle de Martha Graham, dont la tournée fut annulée, en janvier dernier, pour cause de guerre du Golfe (octobre/novembre 1991). Roland Petit (Janvier/février 1992), le Ballet de Stuttgart (février 1992), et les Ballets de Ball (mars 1992) : autant de ballet de mars de profits les confits de choix capables de rallier les goûts du plus grand nombre.

Le Ballet de l'Opéra de Paris partira en tournée au Japon et inangu-rera l'Exposition universelle de 40-01-19-32.

opiné. La programmation du ballet a été présentée par ce dernier : à en cours de négociation, en France en cours du lyrique, la danse ose le l'inverse du lyrique, la danse ose le caux Etats-Unis notamment. Un responsable d'une « cellule tournées» devrait être nomme.

Les concerts baroques, dont les budgets ont été revus à la baisse, et la présence de la Cinémathèque de la danse sont maintenus, ce dont on se réjouit : le cinéma attire un public, plus jeune, qui autrement ne viendrait pas à l'Opéra. Un effort est d'ailleurs entrepris envers cet auditoire avec l'établissement d'un abonnement-jeunes, des tarifs différenciés pour les spectacles « diffi-ciles » de Bastille et l'instauration d'un quota de places pour un public défavorisé (lire ci-dessous).

ANNE REY et DOMINIQUE FRETARD

(1) L'effectif total est de 150 musiciens; treize postes restent à poursoir. Les exi-gences de M. Chung monteraient jusqu'à une formation de 230 musiciens, chaque poste représentant un coût approximants de 200 000 F par an, charges sociales com-

### Les prix des places aux Opéras de Paris

Pendant la saison 1991/1992, les Opéra de Paris vont augmenter les prix des places. Pour les ouvrages du répertoire lyrique les places les meilleures passent de 520 F à 560 F, soit 7,6 % d'augmentation; pour le ballet de 270 F à 290 F, soit 7,4 % d'augmentation. Les prix des plus mauvaises places aug-mentent également de 10 F, pas-sant à 50 F à la Bastille et à 40 F pour le ballet au palais Garnier.

Cependant quand il s'agira d'œuvres contemporaines - Ange de feu, de Prokofiev ou Lady Macheth de Mtsensk, de Chostakovitch - les prix diminueront pour les places des catégories les plus élevées (490 F au lieu de 560 F, 300 F au

Enfin, les moins de vingt-cinq ans pourront s'abonner au prix de 350 F pour trois spectacles lyriques et un concert au choix à Bastille. Une opération à Bastille-Garnier offrira « 1 000 places à 50 F », opération touchant les jeunes, les milieux défavorisés, les sans-em-

Les abonnements seront disponibles au début de juin. Tél : Garnier 47-42-57-50 et Bastille

# Deux rois ensemble

La célébration d'un généreux donateur s'accompagne de celle de Delacroix et de Manet deux titans de la peinture française du XIXe siècle

LA DONATION MOREAU-NELATON au Grand Palais

Pour exposer des tableaux admi-rables, des dessins à se damner, des gravures de premier ordre, toutes les raisons sont bonnes. La plus récente en usage dans les musées français se fonde sur un engouement nouveau de l'histoire de l'art : l'étude des collectionneurs et des donations qu'ils ont consenties. Le Louvre s'était essayé à cet exercice, il y a quelques années, en célébrant quelques-uns de ceux dont les legs ont fait son opulence. Associé au Musée d'Orsay, il recommence en rendant hornmage à son principal pourvoyeur privé en art français du XIX siècle, Etienne Moreau-Nélaton.

Par donation en 1906, 1907 et 1919 et par legs en 1927, ce dernier a cédé au Louvre plus d'une centaine de toiles et six mille dessins et trois mille gravures à la Bibliothèque nationale. Tels sont les chiffres. Quant aux noms, ils suffisent à suggérer la formidable richesse, la pro-digieuse qualité de l'ensemble digieuse qualité de l'ensemble aujourd'hui exposé dans sa presque totalité: Géricault, Delacroix, Corot, Millet, Fantin-Latour, Manet, Jongkind, Monet, Pissarro. Cet excellent homme possédait le Naufrage de Don Juan, le Déjeuner sur l'herbe et des Corot aussi fameux que le Pont de Narni et la Cathédrale de Chartres, Il les a donnés. Béni soit donc Etienne Moreau-Nélaton.

Bénis soient avec lui ses aleux, depuis les premiers Moreau qui exerçaient au dix-huitième siècle la

les crises et fonda la fortune de la famille. Gloire aux deux Adolphe Moreau, père et sils, héritiers directs de Martin-Ferdinand. Le premier, agent de change, fut ami de Dela croix et de Rousseau et acquit quel-que huit cents tableaux. Le second, moins flamboyant, persévéra dans cette voie et se fit historien d'art tout en gérant la fortune familiale. Il la transmit à Etienne Moreau-Nélaton, le fils qu'il eut de Camille Nélaton, elle-même élève d'Harpignies et habile peintre sur céramique. Etienne en fit l'excellent emploi que

Delacroix face au « bon monsieur Corot »

Avec piété, les commissaires de l'exposition ont placé à l'entrée quelques portraits et bustes de la dynastie Moreau et, à la fin, les tableaux qu'exécutait Etienne. Non content de collectionner, il se voulait artiste à son tour : paroxysme logique de l'obsession des beauxarts. A la vue de ses toiles, dispa-rates de manière, appliquées d'exé-cution, il est permis de douter de ses dons. La main était moins sûre que l'œil, et ni le commerce quotidien des chefs-d'œuvre ni la fréquentation de Desas ne suffirent à méta-morphoser le connaisseur en praticien. Peu importe, du reste; l'essentiel de Moreau-Nélaton, ce sont ses admirations. L'homme dis-paraît derrière elles, n'ayant accompli d'autre œuvre que celle de com-poser son panthéon privé. De lui, il ne demeure qu'un nom sur les cata-logues, éternité douteuse défendue du néant par l'éternité certaine de ceux qu'il vénérait.

Ces derniers, l'exposition - qui les dispose dans un ordre à peu près chronologique – les définit de la sorte : De Carat aux impression-nisues. Cette singulière simplification s'explique sans doute par le désir de séduire le visiteur. Le mot «impressionnistes » doit, espère-t-on, attirer immanquablement le piéton de rétrospective, mû par on ne sait quel réflexe paylovien. Or les impression-nistes qui figurent dans l'exposition n'en forment ni la majorité ni, et de loin, la meilleure partie. C'est même l'un des grands mérites de cet hommage: en présentant ensemble toutes les peintures de Moreau-Nélaton, il autorise des parallèles incongrus. En rétablissant la continuité du dix-neuvième siècle rompue par la partition des collections entre Louvre et Orsay, qui a multiplié les compartiments historiques et dénoué les filiations, il rend mani-feste la royauté de quelques-uns, la faiblesse de quelques autres.

Autrement dit : on n'accroche pas sans dommage Corot et Delacroix ensemble, ni Manet et les impres-sionnistes, car Delacroix et Manet règnent sur les salles; ils imposent nonchalamment leur autorité et leur intelligence; ils rendent à leur juste valeur, estimable mais de second ordre, une foule de réputations qu'il est d'usage d'exalter par habitude de déférence.

Au rez-de-chaussée, l'affaire se joue donc entre Delacroix et Corot, séparés prudemment par une salle assez faible de Decamps, Ricard et Couture. Toutes les armes servent : peintures, dessins, caux-fortes, litho-graphies. D'un côté, la poésie, l'histoire, l'érotisme et le drame, les oda-lisques serpentines, Don Juan sur une mer verte et jaune, les croisés entrant dans Constantinople, des combats d'animaux et de guerriers; toutes les couleurs de la palette, les plus incongrues alliances; un dessin indescriptible de violence et d'acuité, de prodigieuses études de nus et de fauves à l'encre et au lavis qui pourraient être de Rembrandt; des aquarelles d'Angleterre et d'Afri-

que d'une beauté qui laisse pantois. De l'autre, le «bon monsieur Corot »: vues de nature, de ruines et de villages; la géographie d'un touriste épris de pittoresque, château Saint-Ange, moulins à vent, étangs picards, cathédrales ; une abondance d'études au soleil, blondes et grasses - autant de tableaux sereins, parfaitement justes de lumière et de composition, exécutés avec une facilité comme natu-relle, les meilleurs des paysages depuis Van Goyen et Ruysdael; plus rares, des ligures et des sujets reli-gieux aux effets moins légers, sentant un peu l'étude et le pastiche; une myriade de croquis, trente-qua-tre carnets d'études, exactes, habiles, dessinées avec une infaillible vérité. Ils sont d'une contemplation fastidieuse cependant, faute de tension et de sens. Un nu et un paysage de Delacroix sont passions et symboles. Un nu et un paysage de Corot sont relevés d'anatomie et de géologie.

> Manet et les impressionnistes

Il n'empêche : au nom de l'évolutionnisme qui régente l'histoire de l'art, Delacroix passe pour un peintre «littéraire» captif de la tyrannie du sujet dont l'étude de plein air à la manière de Corot aurait délivré les neintres medernait delivré les peintres modernes. Aussi lui consacre-t-on plus d'expositions en Suisse et en Allemagne qu'en France, où nul ne se demande sans doute pourquoi Cézanne et Picasso se réclamaient de lui. Il serait peut-être temps d'en finir avec cette indifférence polie, qui n'est que méliance et crainte face à une œuvre savante et voluptueuse, au rebours des schématismes contemporains.

Second rapprochement, seconde querelle : Manet et les impression-nistes. La partie est inégale entre le Déjeuner sur l'herbe et les Coquelicots de Monet et les sous-bois de Sisley, aimables mièvreries printanières, pour ne rien dire des carnets de Jongkind, qu'il n'était pas nécessaire de présenter en si grand nombre. Elle n'est pas plus équilibrée entre un bouquet de l'honnête Fantin-Latour et les pivoines chair et sang de Manet. Quand la couleur de l'un semble collée à la toile, pesante, granuleuse, celle de son rival vole, file, glisse, se fait pétale, feuille, peau, tissu et air. Surcroît de plaisir rare : près des toiles sont rangées les gravures de Manet, très peu montrées d'ordinaire, versions successives du Guitarero et de l'Olympia, croquis à l'eau-forte des visiteuses en noir du Prado, des spectateurs au théâtre et du corbeau emblématique de Poe, Baudelaire et Mallarmé.

L'une d'elles, de 1866, représente l'acteur Rouvière dans le rôle d'Harulet. On aimerait la décrocher et, descendant l'escalier, la placer à côté d'une lithographie de Delacroix de 1828, Hamlet contemplant le crane de Yorick, dont Moreau-Nélaton possédait une épreuve ornée de croquis en marge. Rapprochées, ces deux planches shakespeariennes démontreraient la proximité et la supériorité souveraines des deux maîtres, qui, ni l'un ni l'autre, ne consentirent à s'enfermer dans la seule peinture ni ne se privèrent de l'inspiration des autres arts.

PHILIPPE DAGEN ► Grand Palais, jusqu'au 22 juil-ist. Téi. : 42-89-23-13.

let. Tél.: 42-89-23-13.

La catalogue, réalisé sous la direction de Françoise Cachin et Pierre Rosenberg, est grand et beau, mais ses notices sont fort inégales en savoir et en pertinence. (330 pages, 580 illustrations, 350 F.)

7 4

بيعة به ..

....

THÉATRE L'ORCHESTRE DE CHAMPS ELYSÉES LA SCALA Dir.: Carlo Maria GIULINI

CHATELET MIDIS MUSICAUX Lundi 13 Marcredi 15 Vendredi KREUTEL

Mardi 14 mai

19 hours

à 20 h 30

Places : de 40 à 180 F

Piano YSAYE, PROKOFIEV le 15 : Quatum TALICH JANACEK, BRAHN La 17 : Gisèle MAGNAN BRAHMS

Bernhard KASTNER

ENSEMBLE CHATELET **ORCHESTRAL DE PARIS** VERROT

ROGE **VIALA** Ténor CAPDENAT FAURÉ, FRANCK

J.-M. FOURNIER PRODUCTIONS TRIO A CORDES

**DE PARIS** CL. FREY
M. MICHALAKAKOS
J. GROUT
ANNIVERSAIRE
25 ANS
WEBERN - SCHÖNBERG
Batsy JOLAS (orfation mondial
MOZART

Eglise St-Louis **MOZART** mercredi 15 mai Vépres solennelles pour un confesseur Messe en ré K 194 26 h 30 **ALLEGRI** 

ENSEMBLE VOCAL **AUDITE NOVA JEAN SOURISSE** 

AUDITORIUS CHATELET Quatuor **TALICH** 

RÉCITAL LEONARD OPÉRA de PARIS BASTILLE PEZZINQ Ténor Anne-Marie FONTAINE MOZART

THÉATRE CHAMPS-ÉLYSÉES

MARK MORRIS Philippe HERREWEGHE L'ALLEGRO

HAENDEL LA CHAPELLE ROYALE FREIBURGER BAROCKORCHESTER



**DES LIVRES** 

# CULTURE

المكناب الامل

MUSIQUES

nier et Bastille

Man Virginia and there's

THE PERSON OF

10 mg 10 mg

The Parket Copperate

The second secon

an official- C

THE RESERVE AND ADDRESS.

THE THE THE

COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE STATE OF THE SERVICE S

A STATE OF THE STA

STATE OF THE PARTY OF

1.62 - m - 24.3

23. MANUTE AND PROPERTY.

THE SHAPE STATE AND ADDRESS.

**医基内腺性炎 5.30 大** white he works in facilities

THE PARTY OF THE P

And the second

**東東 海ボルボル** \*\*\*

Market waster and

雅 福建計 神 李本。

A SECTION

THE STATE OF THE S

The state of the s

M. M. S. WALLEY

# La profession de foi de deux compositeurs

La réédition de deux textes capitaux pour la connaissance de la musique française du XIXe siècle

MÉMOIRES

por Hector Berlioz. Flommarion, 630 pages, 280 F. MÉMOIRES D'UN ARTISTE par Charles Gounad. Calmann-Lévy. 236 pages, 92 F.

Berlioz étonne, Berlioz intrigue, Berlioz agace; on a beaucoup écrit sur lui, ou contre lui, avec ferveur, avec achamement. Il a beaucoup écrit aussi, aux autres, sur les autres et sur lui-même. En ce domaine au moins, l'unanimité s'est faite : comme littérateur, comme critique, comme épistolier, Berlioz est une figure marquante du romantisme français. Sa plume est alerte et son style, à peu près pur des ties de l'époque, n'est pas sans affinités avec celui d'Alfred de Vigny, dont il fut l'ami. Les néologismes, toujours justifiés – car Berlioz partage avec Chateaubriand l'exigence tyrannique du terme propre, de la syntaxe irré-prochable, – s'équilibrent avec l'emploi du mot courant dans des acceptions devenues rares à l'époque et, d'ailleurs, c'est La Fontaine, Boi-leau, Molière ou Racine que Berlioz cite le plus volontiers à côté de Victor Hugo, de Virgile ou de Shakes-

Est-ce à dire que son style littéraire possède cette maîtrise, cet équilibre qui n'apparaissent pas pour tous, avec la même évidence, dans sa musique? C'est ce qu'ont prétendu ceux qui s'étonnent, par ailleurs, oue l'auteur de la Symphonie fantastique et du Requiem soit aussi celui des Nuits d'été et de l'En-fance du Christ. Mais non, Berlioz est un et, grâce à cela, il peut, selon son propos, être intime ou grandiose, classique ou flamboyant. Ce besoin d'appeler un chat un chat, que l'on dit moderne faute de mieux, lui inspirait une aversion profonde pour ceux qui croient que la poésie consiste à dire « ma maiheureuse épouse» au lieu de « ma pauvre femme» ou, qu'en musique, l'élégance de la réalisation peut suppléer à l'absence de contenu. A tout prendre, mieux vaut être gauche que creux. L'idée dicte ses lois, il faut s'y tenir, et celui qu'elle habite doit y

#### L'aspiration désespérée au beau

En ce sens, les Mémoires forment davantage une profession de foi qu'une autobiographie, d'ailleurs délibérément incomplète; Berlioz s'y présente tel qu'il a voulu être, sans même chercher à se justifier, et les comptes qu'il règle avec des per-sonnes réelles (Cherubini, Habeneck) sont seulement donnés en exemple des obstacles naturels auxquels il s'est heurté : les maîtres, les interpretes et, d'une manière générale, toute autorité qui pouvait s'opcelle-ci ne devant trouver de bornes qu'en elle-même. Ces Mémoires sont l'histoire d'une exigence insatiable, de la poursuite d'un absolu où l'autodérision ne le cède jamais à la désillusion : le ciel est vide, le monde

est absurde, les chefs-d'œuvre sont périssables et peut-être imparfaits. L'aspiration désespérée au beau restant la seule raison de vivre, d'agir.

Les Mémoires sont d'une lecture attrayante mais nullement divertissante. Les traits d'esprit nous rappellent toujours, par constraste, que le fond est sérieux, grave même. Le triomphalisme des lettres d'Allemagne et de Russie, qu'on a comparées au bulletin de la Grande Armée de Napoléon, rappelle plutôt ce que Mozart écrivait à son père : il s'agit seulement de donner le change, de se rassurer.

Cela explique l'aspect de suspicion dans lequel on tient les Mémoires de Berlioz depuis leur parution en 1870, un an après la mort de l'auteur, selon sa volonté. Les retirages successifs, jusque dans les années 30, ne se souciaient pas d'éclairer le lecteur sur la véracité des faits. En 1969, l'année du centenaire, Garnier-Flammarion avait fait précéder d'une préface de Pierre Citron une nouvelle édition en format de poche. Elle est épuisée

DIAGONALES

depuis quelque temps et on atten-dait une édition critique. Celle que nous propose à nouveau Flammarion, dans sa collection « Harmoniques», n'en est pas loin : mille cinq cents notes environ pour six cents pages, cela permet de s'y retrouver et. surtout. de constater, par les confrontations établies avec la correspondance et les documents d'époque, que les souvenirs de Berlioz étaient, dans l'ensemble, moins fantaisistes qu'on ne l'a dil.

### La joie des cuistres

Pierre Citron, maître d'œuvre de la Correspondance générale, est assez familier de Berlioz pour avoir pu réaliser ce travail considérable dans les quelques mois qui lui furent impartis; dans sa hâte, il a laissé échapper quelques fausses notes -une trentaine - qui feront la joie des cuistres, mais n'empêcheront pas les autres de profiter de ces trésors d'érudition discrète. La préface, plus développée que celle de 1969, constitue la meilleure introduction à

la lecture des Mémoires. Signe des temps, sur la lancée de mai 1968, Pierre Citron insistait sur l'aspect contestataire de la révolution berliozienne. A présent, il ne craint plus d'évoquer aussi le ralliement de Ber-lioz au Second Empire, quand « l'age et l'expérience lui ont jait per-A côté d'un tel monument, la réé-

dition des Mémoires d'un artiste de Gounod, parues en 1896, risque de passer inaperçue. Les Mémoires n'occupent qu'une centaine de pages et s'arrêtent sur la création de Faust. Un choix de lettres, deux articles très pénétrants sur Berlioz et Saint-Saëns complètent cette petite anthologie de Gounod écrivain, que Claude Glayman a pris soin d'encadrer avec une biographie, une chronologie et une discographie. La musique et la personnalité de Gounod sont si méconnues au fond que cette réédition, même pourvue d'un appareil critique très léger, est une initiative des plus heureuses.

Né en 1818, Gounod n'a que quinze ans de moins que Berlioz; il partage les mêmes passions ~ celle

ainé qu'il admire, mais il ne se soucie pas d'aller au devant des mêmes échecs. D'ailleurs, le mouvement romantique qui porta Berlioz a rendu l'ame. Gounod n'en possède pas moins, lui aussi, une véritable nature d'artiste, mais elle est plus éclectique. Grand prix de Rome de composition en 1839, ses dons de dessinateur lui valent de collaborer avec Ingres, alors directeur de la villa Médicis, auquel il révèle en retour l'apre beauté des opéras de Lully. Rentré à Paris, s'il fait scandale, c'est en imposant Bach et Palestrina à l'Eglise des missions où l'on préfère les pots-pourris d'opéras comiques. En revanche, il se soumet au verdict du public qui accueille tièdement ses premiers ouvrages : Sapho et la Nonne sanglante. Il auta la main plus heureuse avec Faust, dont Berlioz admirera les meilleures

pages. Tous les admirateurs de Ber-

lioz n'ont pas cette clairvoyance.

de Bach en plus - avec ce grand

GÉRARD CONDÉ

# BERTRAND POIROT-DELPECH

RAND et petit personnel de la maison l'appelaient Claude, comme ils avaient fait avec Gaston. Cette familjarité égalitaire cachait mal qu'il y aurait toujours une différence. Il ne suffit pas aux fils de grands hommes de se faire un prénom, comme il est dit. Il faut que ce prénom vaille nom de famille, à lui seul. Pour l'Histoire, le patronyme de Gallimard restera l'œuvre de celui dont le talent a changé les syllabes anonymes reçues au berceau en griffe de haute

Il est d'usage de plaindre les héritiers d'un nom illustre - ne parlons pas de fortune. Ces faux veinards auraient plus de mai à tuer papa, puisqu'il paraît que ce meurtre s'impose. Vouloir la place de géniteurs négligeables demande moins d'intrépidité que s'ils sont révérés de tout le monde, et de soi.

L'affaire se complique si l'inné, l'acquis, ou les deux, poussent le fiston à exister sur le terrain où excellait papa. On sourit de sa présomption. S'il ne manque pas d'exemples que le cénie se transmet, fût-ce en lignes obliques Na cinéaste Jean Renoir et le biologiste Jean Rostand succédant à Augusta et Edmond), la règle, rassurante pour les boursiers de la notoriété, veut que ces miracles-là ne se répètent pas.

Le public se sent des droits sur ses idoles; d'où les nasardes envers les fils à papa littéraires comme Jean-Pierre Giraudoux, Claude Mauriac, ou Philippe de Gaulle. Cette ironie n'est pas juste. Le privilège d'avoir des parents rares doit-il limiter le droit à sa propre chance?

Le lien familial souffre de ces concurrences internes. Les pères célèbres ont du mai à se réjouir, si le rejeton les talonne, et à se désoler s'il y échoue. On voit de tout. J'ai entendu un écrivain sans importance tirer gloire de ce

# **Fils** de quelqu'un

que ses enfants ne tournaient pas rond. « Que voulez-vous?, expliquait-il, leur problème est celui de Claude Mauriac. »

L'épouse et mère ne pouvait que confirmer ce diagnostic, écrasant pour les gosses, flatteur pour le père. Les femmes d'artiste doivant biaiser sans cesse entre le culte obligé du maître et la sauvegarde de la progéniture. Beaucoup de créateurs se sont voulus sans

descendance. Par respect, ont dit certains, pour la liberté d'exister ou non, cette liberté qu'ils refusaient allègrement aux personnages de leurs livres. Claudel et Mauriac n'ont pas eu de ces vergognes : quatre enfants chacun. La aider à cumuler les deux sortes d'œuvres, ces deux manières de laisser trace. ES fils spirituels n'ont pas moins de

tourments, à succéder, que les héritiers du sang. Les uns et les autres sont intéressés à la mort du modèle. Vénérer et préparer la suite : deux attitudes qui ne se conjuguent pas sans rouerie, qui font douter de vos larmes, le jour venu. La vague des commémorations va bientôt

atteindre Jean Vilar, mort il y a vingt ans; comme quoi elle n'épargne pas les hommes réfractaires à tout ça. Les enfants du e patron », vous allez voir, vont rivaliser de trémolos. Or pas un seul n'est descendu à Avignon, quand quelques gauchistes débiles de A le fin, il en avait perdu jus 1968, aujourd'hui à l'aise, ont rendu Viler mor-

tellement malade par leurs crachats. Pas un. La nouvelle du chahut étant connue, et l'essence revenue, aucun de nos reconnaissants éternels n'a sauté dans une deux-chevaux pour montrer aux parricides en peau de lapin de quel bois il se chauffait.

Auront-ils un mot d'excuse? Un mot de leurs parents?

Même comédie autour du 10 mai. Adversaires et amis du président font mine de s'opposer des bilans et des idées, pour les dix ans d'Elysée, alors que seuls des pronostics d'échéance échauffent les têtes. L'avenir politique appartient aux féroces.

AS d'avènement sans trépas, Hériter est une école de haine souple, maquillée en désarroi. Sénèque, Shakespeare, Becque : les plus grandes œuvres nous préviennent des chuchotements meurtriers qui circulent autour des trônes. C'est le moment d'avoir l'œil sur les corbeaux de vocation. On les reconnaît, d'ordinaire, à leur mielleux, à ce qu'ils parlent à l'oreille du voiquand le cercueil tangue sur les épaules des croque-morts et cogne au bord des

Pourquoi parler si froidement des successions, de leurs lois et chambards immémoriaux?

C'est un trait commun aux fils de personne, qui n'ont eu aucune statue à déboulonner nuitamment. Nous autres, orphelins de la débâcle, on a prétendu nous imposer comme papa de rechange un vieillard qui faisait la sortie des écoles avec des biscuits à la poussière. De quoi perdre goût, pour longtemps, aux piétés filiales.

Claude Gallimard était enfant de quelqu'un. A le fin, il en avait perdu jusqu'à la parole. Il

GAVEAU

LUNDI MUSICAUX

l3 mai 1991 - 20 h 30

MONTSERRAT CABALLE

 Stagnation du marché du disque en France. - La progression du chissre d'affaires de l'industrie du disque en France a marqué un temps d'arrêt au cours du premier trimestre (- 1 % par rapport à la même période de l'an dernier), un résultat considéré comme un a signal d'alarme » dans le rapport mensuel publié, mercredi 24 avril, par le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui note que le 45 tours a vu ses ventes diminuer de 19 % en mars et estime que l'introduction, dès le mois de juin, de la cassette «deux titres», paraît opportune sur le marché français. Ce support a déjà remplacé le 45 tours traditionnel aux Etats-Unis depuis quelques années. La poursuite du mouvement de baisse des albums 33 tours, que ne compense pas complètement la vente des disques compacts, laisse augurer des ventes annuelles comprises entre deux et trois millions d'unités.





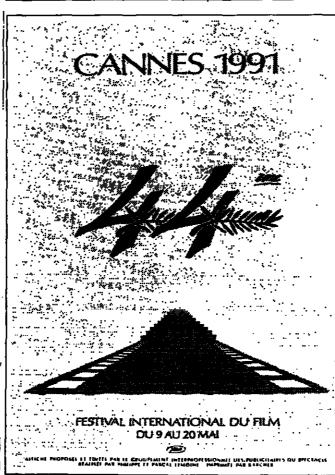



Tél.: (1) 42-63-07-36.



PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) MERCREDI Les Archives du film présentent : l'Avocat (1925), de Gaston Ravel

16 h ; Larry le dingue, Marle la garce (1974, v.o. s.t.f.), de John Hough PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

MERCREDI Shakespeare au cinéma : Ophelia (1962), de Claude Chabrol, 18 h ; Shakespeare au cinéma : Hamlet (1948, v.o. s.t.f.), de Laurence Olivier, 20 h.

CENTRE **GEORGES POMPIDOU** 

SALLE GARANCE

MERCREDI MERCREDI

Les Cinémas d'Asia centrale soviétique : Où es-tu Tchapar ? (1984, v.o. traduction simultanée), de Taigat Temenov, Tu n'es pas orphelin (1962, v.o. traduction simultanée), de Choukhrat Abbassov, 14 h 30 ; Alicher Navoi (1947, v.o. traduction simultanée), de Kamil lammatova, 17 h 30 ; Secrets de Kamil lammatova, 17 h 30 ; Secrets de Camillo 1992 y c. p. 15 de Valeri familla (1983, v.o. s.t.f.), de Valer Akhadov, 20 h 30.

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-26-34-30)

MERCREDI Paris en quartiers : Jeune Public : heila chante Petite Fille de Français moyens (1968) de E. Matalon, Cette sacrée gamine (1955) de Michel Bols-rond, 14 h 30 : Actualités anciennes : Eclair journal, 16 h 30 ; Institut Pasteur : Actualités Gaumont, Institut Pasteur : 25, rue du Docteur-Roux (1962) de Roland-Bernard, Une maison pas comme les autres (1972) de Claude Ventura, 18 h 30 ; Souvenirs du 15: venura, 10 n 30; souvenirs du 15º: Noel à Vaugirard (1966) de Jacques Espagne, Vel d'hiv (1961) de Frédéric Rossif et Guy Blanc, Gulde du 15º à l'usage des fentômes (1977) de Pierre Desfons, 20 h 30.

LES EXCLUSIVITÉS LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.) :

Cinoches, 6- (46-33-10-82), ALICE (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) : Action Ecoles, 5: (43-25-72-07); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-

ALLO MAMAN C'EST ENCORE MOI (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-48) ; v.f. : UGC Montparnasse, 6-(45-74-94-94); George V, 8- (45-62-41-46) : Paramount Opéra, 9. (47-42-56-31); UGC Gobelins, 134 (45-61-94-95); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40) Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-10-96).

AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zé ais, v.o.) : Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 24 (47-42-60-33) : Racine Odéon, 8- (43-26-19-68) : Publicis Champs-Elysées, 8• (47-20-76-23) ; Gaumont Pamasse 14• (43-35-30-40).

L'ANNÉE DE L'ÉVEIL (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumon Opéra, 2: (47-42-60-33); 14 Julilet Odéon, 6. (43-25-59-83) : Gaumon Ambassade, 84 (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43) ; 14 Juillet Bestille. 11. (43-57-90-81); Fauvette, 13. (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Miramar 14 (43-20-89-52) ; 14 Juillet Beaugre nelle, 15- (45-75-79-79).

ARACHNOPHOBIE (A., v.o.) : UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); Grand Pavois, 15 (45-54-46-85); v.f. : Rex, 2. (42-38-83-93) ; UGC Montparnesse 6- (45-74-94-94) ; UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43). LES ARNAQUEURS (A., v.o.) : Stu

dio Galande, 5. (43-54-72-71); Cinoches, & (46-33-10-82). AUJOURD'HUI PEUT-ÈTRE... (Fr.) Lucernaire, 6- (45-44-57-34). AUX YEUX DU MONDE (Fr.) : UGC

Danton, 6- (42-25-10-30); Gaumont Pamasse, 14 (43-35-30-40) LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.) : Latina, 4 (42-78-47-86) ; Le Berry Zèbre, 11. (43-57-

BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (Iranien, v.o.): Utopie, 5- (43-26-84-65). BONS BAISERS D'HOLLYWOOD (A., v.a.) : George V, 8: (45-62-41-46); Studio 28, 18. (46-06-36-07). BUSINESS OBLIGE (A., v.o.)

George V, 8 (45-62-41-46). LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.): Cinoches, 6- (46-33-10-82); Club Gaumont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97); Grand Pavols,

15- (45-54-46-85). CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : UGC Triomphe, 8. (45-74-93-50) : UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ; Sept Parnes siens, 14- (43-20-32-20) ; 14 Julilet

nella. 15 (45-75-79-79). DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) : Forum Horizon, 1. (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Bretagne, 6: (42-22-57-97); UGC Odéon, 6. (42-25-10-30) ; Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08) : Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); v.f.: Rex (le Grand Rex), 2-(42-36-83-93) ; Les Nation, 12• (4343-04-67); Fauvette, 13- (47-07-

DELICATESSEN (Fr.) : Ciné Beauoourg, 3. (42-71-52-36); UGC Danton, 6. (42-25-10-30) : UGC Rotonde, 6. (45-74-94-94) ; La Pagode, 7• (47-05-12-15) ; UGC Biarritz, 8. (45-62-20-40) ; Max Linder Panorama, 9• (48-24-88-88); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Escurial, 13- (47-07-28-04); Mistral, 14- (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); UGC Maillot, 17 (40-68-

LA DISCRÈTE (Fr.) : Publicis Saint-Germain, 6• (42-22-72-80); Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40).

LES DOORS (A., v.o.) : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; UGC Odéon, 6-(42-25-10-30) ; Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82) ; UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40) ; La Bastille, 11 (43-07-48-60) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; Miramar, 14- (43-20-89-52); Kinopanorama, 15. (43-06-50-50); v.f.: Pathé Français, 9. (47-70-33-88) : Fauvette Bis, 13- (47-07-55-88) ; Pathé Montpamesse, 14- (43-20-12-06) ; Gaumont Convention, 15-(48-28-42-27) ; Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-10-96).

AKIRA. Film japonais de Katsuhiro Otomo, v.o. : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) ; UGC Champs-Ely-

CLASSACTION. Film américain

CLASSACTION. rum americain de Michael Apted, v.o.: Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Pathé Hautefeuille, 8• (46-33-79-38); George V, 8• (45-62-41-46); v.f.: Les Montparnos, 14• (43-27-52-37); Pathé Clichy, 18• (45-22-48-01).

LA FIÈVRE D'AIMER. Film améri-

cain de Luis Mandoki, v.o. : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57) ; Pathé

Hautefeuille, 6° (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8° (43-59-92-82); v.f.: Pathé Impérial, 2° (47-42-72-52); Fauvette, 13° (47-07-55-88); Pathé Montparnasse,

14- (43-20-12-06) ; Pathé Wepler II,

18- (45-22-47-94) ; Le Gambetta,

L'HOMME IMAGINÉ. Film fran-

ois Luxembourg, 6. (46-33-

HOUSE PARTY. Film américain

PUMMARO. Film italien de

Michele Placido, v.o. : Latina, 4 (42-78-47-86) ; Utopia, 5 (43-26-

EATING (A., v.o.): 14 Juillet Odéon,

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT

(A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3: (42-71-

52-36): UGC Odéon, 6. (42-25-

10-30): UGC Rotonde, 6- (45-74-

94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-

END OF THE NIGHT (A., v.o.)

L'EVEIL (A., v.o.) : Forum Orient

Express, 1. (42-33-42-26); Grand

FARENDJ (Fr.-lt.-Brit., v.o.) : images

d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) ; Studio 28, 18- (46-06-36-07).

FORTUNE EXPRESS (Fr.) : Forum

Orient Express, 1. (42-33-42-26); George V, 8. (45-62-41-46); Pathé

Français, 9- (47-70-33-88); Gaumont

LA FRACTURE DU MYOCARDE

(Fr.) : Enée de Bois, 5- (43-37-57-47) ;

GAWIN (Fr.) : Pathé Montpurasse,

GHOST (A., v.o.) : Grand Pavois, 15.

GRAND CANYON (A.) : La Géode,

GREEN CARD (A., v.o.) : UGC

Odéon. 8- 142-25-10-30): UGC

Triomphe, 8- (45-74-93-50); Bienve-

nue Montparnasse, 15 (45-44-25-02).

HALFAQUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epés

HANDFUL OF TIME (Nor., v.o.)

Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34) ; L'En-

HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.)

HENRY V (Brit., v.o.): 14 Juillet Par

nasse, 6- (43-26-58-00) ; Elysées Lin-

HENRY, PORTRAIT OF A SERIAL

L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.) :

Républic Cinémas, 11• (48-05-51-33) ;

Grand Pavois, 15 (45-54-46-85);

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Epée de

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-

LE JOUR DES ROIS (Fr.) : Saint-An-

dré-des-Arts I, 6- (43-26-48-18) ; Sept

LABYRINTHE DES PASSIONS

(Esp., v.o.) : Studio des Ursulines, 5-(43-26-19-09) ; L'Entrepôt, 14- (45-43-

Parnassiens, 14 (43-20-32-20).

Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

KILLER (\*\*) (A., v.o.) : Les Trois Luxem-

Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38).

Pavois, 15- (45-54-46-85).

Pamasse, 14 (43-36-30-40).

Lucernaire, 6- (45-44-57-34).

14 (43-20-12-06).

19- (40-05-80-00).

de Bois, 5- (43-37-57-47).

trepôt, 14 (45-43-41-63).

Cinoches, 6- (46-33-10-82).

cain. 8- (43-59-36-14).

bourg, 6• (46-33-97-77).

Bois, 5. (43-37-57-47).

10-82).

41-63).

(45-54-46-85).

de Reginald Hudfin, v.o. : Cîné Besu-bourg, 3- (42-71-52-36) ; v.f. : Para-

mount Opera, 9- (47-42-56-31).

cais de Patricia Bardon, v.o. : Les

97-77):

6- (43-25-59-83).

sees, 8 (45-62-20-40).

55-88) ; Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé Wepler, 18- (45-22-46-01).

> LES LIAISONS DANGEREUSES (A., .o.) : Cinoches, 6: (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LUNG TA (Fr., v.o.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47).

LES FILMS NOUVEAUX

20-32-20).

MADAME BOVARY (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83); UGC Montpamasse, 6- (45-74-94-94) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) ; Saint-Lazare-Pasquier, 8: (43-87-35-43) : Paramount Onéra, 9- (47-42-56-31) ; 14 Juliet Bastille, 11 (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95) ; Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta. 20: (46-36-

cles » du mercredi (daté jeudi).

LA MAISON RUSSIE (A., v.o.) George V, 8- (45-62-41-46) ; Sept Par nassiens, 14: (43-20-32-20) : Studio 28, 18 (46-06-36-07); v.f.: Pathé Impérial, 2. (47-42-72-52).

MERCI LA VIE (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1. (40-26-12-12); UGC Danton, 6. (42-25-10-30) ; Pathé Marignan-

84-65); Sept Parnassiens, 14 (43-

LA REINE BLANCHE. Film fran-

çais de Jean-Loup Hubert : Gaumont

Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; Gau-

mont Opéra, 2- (47-42-60-33); Rex, 2- (42-36-83-93); Pathé Haute-

feuille, 6. (46-33-79-38); La Pagode, 7. (47-05-12-15); Gau-

mont Ambassade, 8- (43-59-

19-08); George V, 8: (45-62-

41-46); Saint-Lazare-Pasquier, 8-(43-87-35-43); Pathé Français, 9-(47-70-33-88); Les Nation, 12- (43-

43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59) ; Fauvette Bis, 13-(47-07-55-88) ; Gaumont Pamasse,

14\* (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50) ; Partié Mont-

parnasse, 14- (43-20-12-06) ; Gau-

mont Convention, 15. (48-28-42-27); UGC Maillot, 17.

(40-68-00-16); Pathé Clichy, 18-

LE VOYAGE DU CAPITAINE

FRACASSE. Film franco-italien d'Et-tore Scola : Gaumont Les Halles, 1•

(40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéon, 6-

(43-25-59-83) : Gaumont Champs-

Elysées, 8- (43-59-04-67) ; La Bas-

tille, 11- (43-07-48-60) ; Miramar,

Concorde, 8: (43-59-92-82) : UGC

Opéra, 9- (45-74-95-40) ; Les Montpar-

MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.o.)

MISERY (\*) (A., v.o.) : UGC

Triomphe, 8- (45-74-93-50); Grand

Pavois, 15- (45-54-46-85) ; v.f. : Rex,

MOI ET MAMA MIA (Dan., v.f.) ;

Epée de Bois, 5• (43-37-57-47) ; Répu-

MONEY (Fr.-it.-Can., v.o.) : Pathé

Merignan-Concorde, 8 (43-59-92-82);

56-31) : Pathé Montparnasse, 14 (43-

LE MYSTÈRE VON BULOW (A.,

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A.

v.o.) : Studio Galande, 5. (43-54-

72-71); Grand Pavois, 15: (45-54-

NIKITA (Fr.) : Gaumont Opéra, 24

(47-42-60-33); Saint-André-des-Arts

L'Entrapôt, 14 (45-43-41-63) ; v.f. ;

L'OPÉRATION CORNED-BEEF

(Fr.) : UGC Gobelins, 13 (45-61-

OUTREMER (Fr.) : Studio des Ursu

LA PAGAILLE (Fr.) : Forum Orient

LE PARRAIN, 3 PARTIE (A., v.o.) :

Forum Orient Express, 14 (42-33-42-26); UGC Bierritz, 84 (45-62-

LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Epée de

Bols, 5• (43-37-57-47) ; Lucernaire, 6•

PLAISIR D'AMOUR (Fr.) : Epée de

POUR SACHA (Fr.) : Forum Orient

Express, 1 (42-33-42-26); Pathé

Impérial, 2. (47-42-72-52); Rex, 2.

(42-36-83-93); UGC Danton, 6- (42-

25-10-30) ; UGC Montpamesse, 6- (45-

74-94-94) ; Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) ; UGC Biarritz, 8- (45-

62-20-40); Les Nation, 12. (43-43-

04-67) : UGC Lvon Bastille, 12 (43-43-

01-59); UGC Gobelins, 13: (45-61-

94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43);

14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-

79-79); UGC Convention, 15: (45-74-

Bols, 5 (43-37-57-47); Sept Parnas-

Escurial, 13- (47-07-28-04).

ilnes, 5: (43-26-19-09).

20-401.

(45-44-57-34)

express, 1• (42-33-42-26).

siens, 14- (43-20-32-20).

nos, 14 (43-27-52-37).

v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82).

Paramount Opéra, 9º (47-42-

blic Cinémas, 11. (48-05-51-33).

Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20).

(45-22-46-01).

14 (43-20-89-52).

2. (42-36-83-93).

20-12-06).

nos, 14 (43-27-52-37).

Nous publions désormais le mardi les films qui seront à l'affiche à Paris, à partir du mercredi. Les commentaires concernant les films nouveaux ainsi qu'une sélection commentée des exclusivités et des grandes reprises figureront dans notre supplément « Arts et Specta-cles » du marcradi (dest innut)

> 93-40); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16) : Pathé Wepler II. 18- (45-22-47-94).

POUSSIÈRES DANS LE VENT (Chin., v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65). PREDATOR 2 (\*) (A., v.o.) : Forum Horizon, 1• (45-08-57-57) ; George V. B. (45-62-41-46); UGC Normandia, 8: (45-63-16-16) ; v.f. : Rex. 2. (42-36-83-93) ; UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94) ; Pathé Français, 9• (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59) : Fauvette, 13- (47-07-55-88) : Mistral, 14. (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94) ; Le Gembetta, 20 (46-36-10-96). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Ely-

sées Lincoln, 8- (43-59-36-14) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) ; Saint-Lambert, 15. (45-32-91-68); v.f. : Bretagne, 6: (42-22-57-97). QUAND HARRY RENCONTRE

SALLY (A., v.o.) : Ciné-Planète magi-que, 3• (42-76-00-18) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5. (43-64-72-71); Lucemaire, 6. (45-44-57-34).

SAISONS (A.) : La Géode, 19- (40-05-80-00).

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR APFELGLUCK (Fr.): Forum Horizon, 1. (45-08-57-57) : Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Normandie, 8- (45-63-16-16); Pathé Français, 9- (47-70-33-88) : UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) ; Fauvette, 13- (47-07-55-88) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06) : Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) : Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); La Gambetta, 20- (46-36-10-96)

LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 8- (43-25-59-83) : Gaumont Ambassada, 8: (43-59-19-08) ; UGC Normandie, 8: (45-63-16-16); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Gaumont Alásia, 14 (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); Bienvenüe Montparnasse, 15 (45-44-25-02) ; v.f. : Rex, 2-(42-36-83-93) ; UGC Montparnasse, 6-(45-74-94-94) : Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31); Les Nation, 12. (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95) • Gaumont Convention, 15- /48-28-42-27) ; Pathé Wepler II, 18- (45-

SOGNI D'ORO (it., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6• (46-33-97-77). SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE (Por., v.o.): Latina, 4 (42-78-47-86); Lucamaire, 6 (45-44-57-34).

LE SYNDROME ASTHÉNIQUE Sov., v.o.) : Panthéon, 5. (43-54-15-04). THELONIOUS MONK (A., v.o.) mages d'affeurs, 5. (45-87-18-09).

TOCCATA ET FUGUE POUR UN ENFANT (Fr.) : George V, 8- (45-62-41-461 TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) : Ciné Besubourg, 3• (42-71-52-36); Le Berry Zèbre, 11• (43-57-51-55).

LE TRÉSOR DES ILES CHIENNES (Fr., v.o.) : Escurial, 13 (47-07-28-04) : Enée de Bois. 5. (43-37-57-47); 14 Juillet Parnesse, 6 (43-26-58-00). TRIPLEX (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; George V, 8• (45-62-41-46) ; Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12.

II, 64 (43-26-80-25); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); Les Montpar-(43-43-01-59); Les Montpamos, 14-(43-27-52-37) : Gaumont Convention, LES NUITS AVEC MON ENNEMI 15- (48-28-42-27). UN THÉ AU SAHARA (Brit., v.o.) (A., v.o.) : Elysées Lincoln, 8. (43-59-36-14); v.f.: UGC Opéra, 9- (45-74-Lucemairs, 8 (45-44-57-34). L'OMBRE D'EMMA (Dan., v.o.) :

URANUS (Fr.) : George V, 8- (45-62-

LES SÉANCES SPÉCIALES ALEXANDRE NEVSKI (Sov., v.o.) : Seint-Lambert, 15: (45-32-91-68) mer., dīm, 19 h.

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A., v.o.) : Républic Cinémas, 11. (48-05-51-33) mer., jeu. 20 h 30, sam. 21 h 40, dim. 19 h 10. BÉRUCHET DIT LA BOULIE (Fr.) : Studio Galande, 5: (43-54-72-71) mer.

LA BÊTE HUMAINE (Fr.) : Reflet Logos I, 5• (43-54-42-34) mer., ven., dim., km. 12 h 05. BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU

HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55) mer., sam. 15 h. LE BUCHER DES VANITÉS (A. v.o.) : Grand Pavols, 15: (45-54-48-85) mer. 17 h, jeu. 22 h, sam., mar. 22 h 30, lun. 19 h.

LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5: (43-26-19-09) mer., sam., dim. 16 h. CHÉRIE, J'AI RÉTRÈCI LES GOSSES (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15th (45-32-91-68) mer., ven. 17 h. LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT (") (Fr.-Brit.,

v.c.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-

19-09) mer., ven., lun., mar. 19 h 45, sam. 19 h 30, jeu. 15 h 45. LE DÉCALOGUE 1, UN SEUL DIEU TU ADORERAS (Pol., v.o.) : Reflet Logos fl, 5- (43-54-42-34) mer., avec. LE DÉCALOGUE 2, TU NE COM-METTRAS POINT DE PARJURE (Pol. v.o.) : Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34)

DO THE RIGHT THING (A., v.o.) Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) mer., dim., mar. 22 h, jeu., lun. 20 h,

mer. 12 b 10.

sam. 18 h., EMMANUELLE (\*\*) (Fr., v.o.) : Studio Galande, 5• (43-54-72-71) mer. 22 h 30.

L'EQUIPÉE SAUVAGE (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., dim. 21 h. ET VOGUE LE NAVIRE (Fr.-it., v.o.) :

Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55) mer., sam. 16 h 30. FANTASIA (A.): Denfert, 14- (43-21-41-01) mer., jeu., sam., dim. 15 h 40.

LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) LE GRAND SLEU (Fr., v.o.) : Grand

Pavois, 15- (45-54-46-85) (son SR ver-

sion longue) mer. 21 h, jeu., ven., km., mar. 14 h. LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) : Escurial, 13- (47-07-28-04) mer., sam., dlm. 10 h (- de 15 ans : 15 F). INDIA SONG (Fr.): Latina, 4- (42-78-

47-86) mer., sam., lun. 16 h 30, jeu., dlm. 19 h. JULES ET JIM (Fr.) : Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77) mer., ven., dim., mar. à 12 h.

LENINGRAD COW-BOYS GO AME-RICA (Fin., v.o.) : Républic Cinémas 11. (48-06-51-33) mer., mar. 22 h 20. LE LOCATAIRE (Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer. 19 h, mar. MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A.

v.f.) : Saint-Lambert, 15: (45-32-91-68) mer., jeu., ven. 15 h, sam., dim. 15 h 15, km. 13 h 30. METAL HURLANT (A., v.o.): Grand

Pavols, 15• (45-54-46-85) mer. 22 h 30, jeu. 17 h 15, sam. 0 h 30, dim. 18 h 45. MORT A VENISE (It., v.o.) : Denfert,

14• (43-21-41-01) mer., jeu., ven., dim. 17 h 50, sam., tun., mar. 21 h 30. PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (A., v.f.) : Denfert, 14- (43-21-41-01)

mer., ieu., sam., dkn. 13 h 40. LEE DES MERVEILLES (A., v.f.) : Club Geumont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97) mer., jeu., ven., sam., dim.

PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A. v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) mer. 20 h 45, ieu. 15 h 30, ven. 16 h. sam, 11 h 45, 18 h 05, 0 h 30, dim,

11 h 45 mar. 14 h. LE ROI ET L'OISEAU (Fr.) : Lucernaire, 6• (45-44-57-34) mer., sam., dim. 14 h, 16 h.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A., v.o.): Studio des Ursulines, 5. (43-26-19-091 mer. 22 h.

LA STRADA (h., v.o.) : Mac-Mahon, 17. (43-29-79-89) séances mer., jeu., ven., sam., dim., km. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn eprès: SWEET MOVIE (\*\*) (Fr.-Can., v.f.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) mer.

18 h 10. TILA! (burkinabé, v.o.) : Images d'ailleurs, 5: (45-87-18-09) mer., lun. 18 h, ven., sam., dim. 20 h. TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS

'Fr.-Bel.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-31-68) mer. 17 h.

LES TORTUES NINJA (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., ven., sam., dim., lun. 15 h. ieu. 13 h 30.

TOUKI-BOUKI (sénécalais, v.p.) : Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) mer., jeu., dim., mer. 20 h, ven., sam. 118 h.

LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., ven., sem., dim., lun. 13 h 30, jeu. 15 h 15.

UN POISSON NOMMÉ WANDA (A., v.o.): Ciné-Planète magique, 3-(42-76-00-18) mer. 17 h 30, jeu. 19 h 16, sam., dim. 17 h, dim. 19 h. LES VOYAGES DE GULLIVER (A.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer. 13 h 30.

ZAZIE DANS LE MÉTRO (Fr.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) mer. 17 h, dim. 15 h 30.

LES GRANDES REPRISES A BOUT DE SOUFFLE (Fr.) : Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77). BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande

5• (43-54-72-71). CAMILLE CLAUDEL (Fr.) : Ciné-Planète magique, 3- (42-76-00-18). CENDRILLON (A., v.o.) : UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50); v.f.: Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26); Rex, 2 (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Mistral, 14\* (45-39-52-43) ; UGC Convention, 15\* (45-74-93-40) ; Pathé Clichy, 18\*

(45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-10-96). LA CHATTE SUR UN TOIT BRU-LANT (A., v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40).

CHUT... CHUT... CHÈRE CHAR-LOTTE (A., v.o.) : Le Champo - Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). LE CIEL PEUT ATTENDRE (A., v.o.) : Le Champo - Espace Jacques

Tati, 5- (43-54-51-60). LA DAME DE SHANGHAI (A., v.o.): Le Saint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beauregard, 6• (42-22-87-23); Les Trois Baizac, 8• (45-61-10-60). DON GIOVANNI (Fr.-h., v.o.): Les

Trois Balzac, 8- (45-61-10-60). EASY RIDER (A., v.c.) : Cinoches, 6-

(46-33-10-82). LES EVADÉS DE LA NUIT (t., v.o.) : L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63). FANTASIA (A.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82).

HUIT ET DEMI (It., v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86). LÉON MORIN, PRÉTRE (Fr.-k.) :

Ecés de Bois 5: (43-37-57-47) LE MÉPRIS (Fr.) : Les Trois Luxembourg. 6. (46-33-97-77). OMBRES BLANCHES (A.) : Musée

national d'Art moderne, Centre G. Pom-pidou, 4 (42-77-12-33). PEAU D'ANE (Fr.) : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00).

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5. 143-26-19-091 SATYRICON (it., v.o.) : Accatone, 5-

(46-33-86-86). LE SOUPIRANT (Fr.) : Le Champo Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). LA STRADA (IL., v.o.): Action Christine, 6• (43-29-11-30) ; Escurial, 13• (47-07-28-04) ; Sept Parassiens, 14•

TUEURS DE DAMES (Brit., v.o.) : Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34); Les Trois Balzac, 8: (45-61-10-60). LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES (A., v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40).

**PARIS EN VISITES** 

MERCREDI 8 MAI

«Montmertre, une butte sacrée, un village pittoresque», 10 h 30 et 14 h 40, sommet du funiculaire, au fanion Paris Autrefois.

«La Grande Arche et le quartier de la Défense, avec entrée à l'intérieur du CNIT», 11 heures et 14 h 30, hall du RER, sortie L (C. Merle). «Une heure au Père-Lachaise», 11 heures, 14 h 30 et 16 h 15, porte principale, boulevard de Ménilmon-tant (V. de Langlade).

«La basilique Seint-Denis : archi-tecture et tombeaux royaux», 14 h 30, portail principal de la basi-

s La Conciergerie : palais royal et prison révolutionnaire», 15 heures, , qual de l'Horloge (Monuments his-« Jardins et hôtels de la rue du Bac », 14 h 30, métro Rue-du-Bac (Paris pittoresque et insolite).

«Les plus belles demeures du Marais, de la plece des Voeges à l'hôtel Salé», 14 h 30, sortie métro Chemin-Vert (Arts et cestera). «Ruelles et jardins du vieux Belle ville », 14 h 30, sortie métro Télé graphe (Résurrection du passé).

d'entrés (M. Poyer).

«L'Académie française et le Col-lège des Quatre-Nations. Coupole, chapelle et tombeau de Mazarin. Aca-

« Montmertre : cités d'artistes, ruelles et jardins », 15 heures, métro Abbesses (P.-Y. Jasiet). «L'Opéra Gamier», 15 heures, heil

(43-20-32-20).

démiciens célèbres», 15 heures, 23, quai de Conti (l. Hauller). ∢Le seizième arrondissement nitecture novatrice, de Guimard à Le Corbusier », 15 heures, sortie

métro Jasmin, côté escalator. « Exposition : Camille Claudel » (dans l'ordre des arrivées), 15 heures, entrée du Musée Rodin, 77, rue de Varenne (Paris et son his-

CONFÉRENCES

60, boulevard de Latour-Maubourg, 14 h 30 : «L'inde, sa religion et ses épopées»; 16 h 30 : «La Thallande, d'hier et d'aujourd'hui»; 18 h 30 ; «Le Népai en 1990», par M. Brumfeld (Rencontre des peuples).

111 bls, rue Keppler, 17 h 30; « Centenaire de H.-P. Blavatsky (1831-1891) : HPB et le voix du nce». Entrée gratuite (Loge unie des théosophes).

Cité internationale universitaire boulevard Jourdan, 20 h 30 : «Histoire de l'Arménie», par C. Mouradian, suivie de musique et chansons arméniennes, interprétées par Ani Elmayan, et d'un apectacle de danses amméniennes, avec le concours d'Ani Elmayan (Fondation Deutsch de la

Claude SEIGNOLLE LE BERRY TRADITIONNEL

MAISONNEUVE ET LAROSE

# Le Monde

# SCIENCES • MEDECINE

# Swaziland, un royaume face au sida

En Afrique australe les 800 000 sujets de Mswazi III apprennent à lutter contre le fléau sexuellement transmissible

**MBABANE** 

**西林** 2009 1000

# # # FOOTON

and the later with the

T. W. A. S. C.

THE PROPERTY.

The same of the same of

The same

A Property Life by the

CARREST STATE

100 SIPP

COLLEGE OF

A STATE OF THE STA

A CONTRACT OF STREET

Company of the St.

Martin et in the

Company of the Company

A 16 10 TH

Marine Str. Marine Royal

\*\* 14.4% \*\* \*\*

the second of the second

Water Tree Live

编章证书 化二十六

MANAGE TO AREA

Ang Market P 3 - 1

BOTH THE SHOP IN

---

Apple to the second of the second of

Experience and the

The second second

**新** 第2条

Company of the Company of the

40 4 30 ves

Andrew Andrew Colored Colored

And the state of t

the state of the same has the

Marine de la companya del companya del companya de la companya de

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Marie Control of the Control of the

CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA

The state of the s

The state of the s

The second second

The State of the S

**有解源**。

Est. 172 X 1. 27

· den interiorial.

**公司** 

18 5 ·

de notre envoyé spécial ENU du village royal tout proche, l'escorte composée de limousines et de motos Suzuki l'a déposé dans la vallée de l'Ezulwini, devant le tapis rouge du Centre des congrès, à deux pas du principal casino. Quelques guerriers ont burlé, en swazi, un hommage qui l'a fait sourire et après ceux, appuyés, des responsables de l'Organisation pour l'unité africaine et de l'Organisation mondiale de la santé, il a, tout simplement, royalement ouvert la qua-trième Conférence des ministres afri-

A vingt-trois ans, fils du très vénérable Sobhuza II, Mswazi III règne à depuis cinq ans déjà sur ce territoire de l'Afrique australe, confetti perdu de l'empire britannique égaré depuis bientôt trente ans aux marches de l'apartheid. Indépendant dès 1968, le royaume du Swaziland compte aujourd'hui environ 800 000 per-sonnes et quelques milliers de réfugiés venus de deux pays frontaliers, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Montagnes, eaux courantes, herbes souvent grasses et forêts de résineux, c'est un étrange et envoûtant pays, une sorte de Suisse à l'africaine dans laquelle on parle anglais et swazi. C'est aussi un lieu de « débauche » bien connu pour les riches familles blanches d'Afrique du Sud qui, oubliant leur rigorisme coutumier, viennent jouer ici au golf et perdre leurs rands dans les casinos du Royal Swazi Sun ou de Protea Pigg's Peak.

Ici, le premier cas de sida a été diagnostiqué l'année de l'arrivée de Mswazi III au pouvoir. Depuis, trente-cinq cas de sida déclarés ont été recensés dans l'ensemble du pays, touchant des adultes, hommes et femmes, mais aussi des nouveau-n Comme toujours en Afrique, de nombreux éléments laissent penser que le bilan officiel est nettement inférieur à la réalité. Le Swaziland est, vis-à-vis de cette épidémie, un important terrain d'observations, dans la mesure où les maladies



Mswazi III, dix-huit ans, roi du Swaziland, lors de son couronnement en 1986

des plus fréquentes des causes de consultations médicales.

Ainsi, comme une dizaine de pays d'Afrique ayant un fort taux de maladies sexuellement transmissibles et une séropositivité encore relativement basse, ce petit royaume d'Afrique australe est l'un de œux où la prévention peut être la plus efficace (1). Il y a, toutefois, des aujourd'hui, urgence, comme en témoignent les données épidémiologiques qui traduisent la diffusion croissante du virus dans la

Une étude réalisée en octobre et novembre 1990 auprès de deux mille cents personnes fournit des premières indications. Les taux de séroposivité les plus élevés sont trouvés chez les malades hospitalisés (6,8 %), les pri-

virus - y sont très nombreuses, l'une (2,4 %). Le taux le plus bas (0,3 %) est velles contaminations surviennent en trouvé chez les étudiants. L'infection touche avant tout les hommes âgés de vingt à trente-quatre ans et les femmes de quinze à vingt-quatre ans, vivant dans les zones urbaines, comme celle de Manzini, à proxmité de l'aéroport.

#### Antécédents de syphilis

Le dépistage systématique chez près de trente mille donneurs de sang, mis en place au Swaziland dès le mois d'avril 1987 (2), fournit d'autres données plus inquiétantes. On est ainsi passé d'une séropositivité moyenne de 1,3 % en 1987 à 2,6 % en 1990 et. dans la mesure où les maladies malades hospitalisés (6,8 %), les prisexuellement transmissibles – facteur sonniers (2,8 %) et chez les femmes trimestre de 1991. Plus généralement, il 1991. Plus gé important de la dissémination du venant aux consultations prénatales les observateurs estiment que les nou- de lutte était mis en place. On créa

priorité dans les tranches d'âge vinttrois-vingt-buit ans et doublent actuelfement tous les six-neuf mois. Es soulignent aussi que l'épidémiologie du sida suit étroitement celle des maladies sexuellement transmissibles, les études montrant que les personnes contaminées par le virus ont presque toujours des antécédents de syphilis, de gonorthée ou d'herpès génital.

Mais pouvait-on mieux faire? Fortes de l'infrastructure médicale du pays - une douzaine d'établissements hospitaliers, publics ou privés, une centaine de médecins et autant de dispensaires - et de la gratuité totale des soins fournis dans les structures publiques, les autorités sanitaires du Swaziland ont rapidement fait appel à

ainsi un Comité national, dans lequel l'ensemble des acteurs potentiels étaient représentés. Loin d'adopter des mesures de cocrcition, on développa de diverses manières l'information du plus grand nombre en favorisant la promotion du safer sex et de l'usage du préservatif. Animé aujourd'hui avec le plus grand dynamisme par M∞ Monique Munz (OMS), ce plan de lutte est tout à fait opérationnel. Il a fallu pour cela enquêter sur les pratiques sexuelles, accepter la réalité et, surtout, chercher à composer

avec elle. Touristique, le Swaziland est aussi, un pays où la prostitution est très fré-Quente. Sur l'axe routier Mhahane-Manzini, à proximité des hôtels et des casinos, mais aussi, avec le déplacement durable de certains groupes (travailleurs de plantations ou de mines), au sein de la population swazi. Il faut aussi compter, ici, avec la prostitution homosexuelle, la polygamie plus ou moins reconnue, le rôle des conducteurs de camions (fréquents vecteurs en Afrique des maladies sexuellement transmissibles) ou celui des réfugiés, La lutte contre le sida impose ainsi de prendre en compte de manière globale de multiples données généralement ignorées, quand elles ne sont pas sculement occultées.

L'un des aspects les plus remarquables sans doute de la prévention déve-loppée à Mbabane par M™ Munz et son équipe tient au travail mené en étroite liaison avec les prostitué(e)s. Au terme d'une longue et patiente action, cette équipe vient ainsi de mettre au point une brochure que les prostitué(e)s, officiel(le)s ou pas, se chargeront de diffuser et qui traite dans le détail ce que l'on doit savoir dès lors que l'on a plus d'un partenaire sexuel

> **JEAN-YVES NAU** Lire la suite page 16

(1) Selon la Banque mondiale, une dizaine de pays sont, en Afrique, dans certe situa-tion. Il s'agit du Cameroun, de l'Ethiopie, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Gui-nce, du Nigeria, de la Somalie ainsi que du Lesotho et de Djibouti.

(2) Contrairement à ce qui avait été annonce en 1987 par l'agence Reuter (le Monde du 14 février 1987), le ministère de la santé du Swaziland n'a jamais décidé de lancer une campagne de dépistage systémati-

# La Bible ou la vie

Sur le terrain africain, les conflits entre les professionnels de la prévention du sida et les autorités religieuses sont souvent moins policés, plus vifs et peut-être plus constructifs que dans bien des pays industrialisés. En Ouganda, une récente affaire, rapportée dans le détail à Mbabane par le Swazi Observer, vient en témoigner d'une manière exemplaire.

A l'origine de cette polémique se trouve l'hebdomadaire ougandais Topic, qui, selon le depuis longtemps déjà, avec courage et constance, une action efficace de prévention du sida et d'incitation à l'utilisation du préservatif. Tout se passait sans trop de difficultés iusqu'en novembre dernier. lorsque cet hebdomadaire publia une publicité sans équivoque. « La Bible peut sauver votre âme, mais ça [suivait la reproduction d'un conditionnement de « condom coloré », fabriqué aux Etats-Unis et « testé électroniquement »] vous sauvera la vie.»

Des groupes religieux se sont alors émus, considérant qu'un tel parallèle préventif était blasphématoire. Différentes personnalités ont aussi saisi cette occasion pour partir en guerre contre l'usage des prése notamment accusés d'être des facteurs de décadence sociale. Certains adversaires du préservatif soulignaient même que la population ougandaise était en majorité ignorante des modalités précises de son utilisation, beaucoup allant - propos connu iusqu'à les laver afin de pouvoir les réutiliser.

nels de la lutte contre le sida n'ont pu que rappeler qu'il s'agissait de la seule méthode efficace et réaliste de prévention. Ils l'ont fait avec d'autant plus d'énergie et de conviction que l'Ouganda est l'un des pays au monde les plus touchés par l'épidémie. le nombre d'orphelins y atteignant des proporhautement drama-

La polémique n'a fort heureusement pas laissé indifférents le président, Yoweri Museveni, annoncent à cette occasion une évolution de la politique adoptée dans ce domaine. Ainsi, après avoir officiellement encouragé la chasteté avant le mariage, la fidélité ensuite et condamné le préservatif, le discours officiel ougandais devra dorénavant inciter à l'usage des condoms.

Comblen les chefs d'Etat africains devront-ils compter demain de malades, de morts et d'orphelins pour, forts de leur aura, oser, face à ce fléau mortal sexuallament transmissible, tenir un véritable discours préventif et réaliste? Un discours que certaines autorités religieuses tiendront certes pour condamnable ou blasphématoire, mais qui, quoi qu'on pense par ailleurs, est le seul aujourd'hui à pouvoir sauver la vie de millions d'êtres humains.

(1) Sur ce thème, on peut se repor-ter à la dernière brochure de l'UNICEF intitulée Enfunts et sida :

# Le ciel troué de noir

Supposée depuis plus de deux siècles, l'existence des trous noirs reste à démontrer. Vient-on de découvrir le plus massif d'entre eux?

invisibles et sans fond, insatiables, les trous noirs continuent de défier nos conceptions de l'espace et du temps. Purs produits de l'esprit? Réalités cosmologiques? 'enigme demeure depuis près de deux siècles, et met en émoi les astronomes du monde entier.

Toujours mystérieux, déjà légendaire, ce monstre de l'astronomie moderne commence pourtant à prendre forme. En 1989, on l'aurait aperçu, de très près, à 200 millions d'années-lumière de là Aujourd'hui, on le soupçonne de régner sur une contrée plus éloi-gnée encore : la galaxie NGC 6240, située à 300 millions d'années-lumière de notre planète. Des cher-cheurs américains viennent en effet d'y découvrir un objet sans nom, quarante à deux cents mil-liards de fois plus massif que notre Soleii (1). Dix à cent fois plus mas-sif que le plus massif des trous noirs supposés, jusqu'alors, se trouver au cœur des galaxies

actives. Graal de l'astrophysique, le trou noir serait l'exemple le plus extrême d'un champ gravitationnel intense. Combien le cosmos en contient-il? Une poignée, sans doute, mais peut-être des millions. Les plus petits, qui parsèmeraient l'univers comme les trous le gruyère, pourraient venir du commencement des temps - de ces fractions de seconde qui suivirent le Big Bang, durant lesquelles les régions les plus denses de la matière primordiale auraient engendré les pressions suffisantes à leur formation.

Les plus grands, les plus recherchés, seraient nés de la contraction sans fin de corps très massifs. Dès le dix-huitième siècle, le mathématicien français Pierre Simon de Laplace fut le premier à soupçonner l'existence de ce phénomène. « Il est donc possible que les plus

soient par cela même invisibles ». écrit-il en 1796. Intuition de génie elle ne s'inspirait alors que des lois de Newton sur la gravitation). selon laquelle une étoile d'assez grande taille devait générer un effet gravitationnel tel que rien, pas même la lumière, ne pourrait s'en échapper. Un astre éteint par son propre éclat, une étoile devenue trou noir.

#### Un accroc de l'espace-temps

Avec la relativité générale, l'in-tuition trouva sa théorie. Einstein faisait disparaître la notion d'espace absolu, mettait en loi la relation entre l'espace et le temps, et prouvait ainsi que, par sa seule présence, la matière modifiait son environnement. Le piège de la gra-vitation, qui se referme d'autant plus sur la matière que celle-ci est concentrée, pouvait désormais aller jusqu'à l'anéantir. Ainsi adviendrait-il des trous

noirs, dont la masse est indifférente en théorie : un gramme, ou un milliard de fois la masse du Soleil, pourvu qu'elle soit concentrée dans un volume suffisamment restreint. Un trou noir aussi massif que le mont Blanc pourrait ainsi prendre place à l'intérieur du volume... d'un atome d'hydrogène. L'imagination s'y perd, et l'on en oublierait, presque que cette densité inoule s'arrête au bord du gouffre. Car, au centre du trou noir, il n'y a plus de matière. Plus même de centre, plus de logique terrestre... Plus rien. On entre ici dans un accroc de la structure espace-temps, un système physique où le temps ordinaire cesse d'exis-

lci, dans cet abime presque métaphysique, la théorie veut que se joue une sorte de « fin des temps ». L'inverse du Big Bang, une quatrième dimension de l'uni-

grands corps lumineux de l'univers vers dans laquelle un espace infini, anrès un termos très court, cesserait d'exister. Stephen Hawking, l'un des plus grands spécialistes mondiaux des trous noirs, ne dit-il pas qu'ils constituent « l'inexpliqu pour expliquer l'inexplicable »? Ni rayonnement, ni masse, ni chaleur, aucun paramètre concret de la physique ne permet de percevoir l'in-térieur d'un trou noir, qu'illuminent seules les équations de la relativité.

> Comment, dès lors, déceler la présence du monstre? En étudiant les ravages qu'il fait autour de lui. Trahi par sa voracité, prêt à tout entrainer dans son autodestruction permanente, le trou noir seme le désordre au cœur des galaxies qui l'hébergent. Il chamboule la distribution des astres. Bouleverse la matière, qui se love en spirale autour de ses frontières jusqu'à former un disque d'accrétion. Génère un champ intense de rayonnements durs (X ou gamma) qui, à son tour, modifie les régions célestes avoisinantes.

Reflétées tôt ou tard par les données spectrales captées depuis la Terre, traquées par les plus grands télescopes et par les satellites astronomiques, ces catastrophes sidérales permettent aiusi de cartographier, avec plus ou moins de précision, l'environnement supposé des trous noirs. Et de tracer, au fil des années-lumière, la voic menant au bord du gouffre.

### Au bord du gouffre

ll y a moins de deux ans, les astrophysiciens se sont ainsi approchés comme jamais de l'Inconnu. Ils ont repéré, à 200 millions d'années- lumière de la Terre, au cœur d'une galaxie spirale (2), la présence d'un objet compact d'un milliard de masses solaires. Pendant huit mois, de décembre 1988 à juillet 1989, tous les télescopes du monde se sont relayés pour le cerner au plus près. Mais l'expé-rience, à quelques jours-lumière près, s'est arrêtée. Quelques pas de plus et elle rejoignait la théorie. Dans la galaxie NGC 6240, où

vient à nouveau d'être détecté un objet d'une masse inouïe, les chercheurs n'en sont pas encore là. Grace à une récente méthode d'analyse qui mesure la vélocité des gaz en orbite, ils savent seulement qu'existe en cet endroit du cosmos un disque d'accrétion hautement énergétique, dans lequel la vitesse de la matière en rotation augmente de 800 km/s du centre à la périphérie.

Les lois de la gravitation l'affir-ment, le centre de ce disque héberge donc une masse extraordinairement compacte. Une masse sans doute équivalente à celle de tous les astres de la Voie lactée. condensée dans un volume dix mille fois plus faible, et qui n'émet aucune lumière, aucune radiation continue détectable par nos instruments de mesure.

Accumulation de naines brunes opaques? Amoncellement d'étoiles à neutrons? Dans ce cas, les chercheurs ne s'expliquent pas comment une telle concentration d'objets aurait pu survivre à sa propre gravité. Reste alors l'hypothèse du trou noir, vestige d'un quasar très ancien qui se serait effondré sur lui-même. Le plus gigantesque trou noir jamais décelé, si gros, si massif, que l'on se demande comment l'âge de l'univers a pu suffire à sa

CATHERINE VINCENT

(1) Parus dans The Astrophysical Jour-nal du 10 avril 1990, ces travaux sont signés par Jonathan Bland-Hawthorn (Rice University, Houston), Andrew Wilson (université de Maryland) et Brent Tully (université de Hawaii, Honolufu). (2) Il s'agit de la galaxie NGC 5548, connue de longue date pour héberger un noyau anormalement actif.

## Conférence

Dans le cadre de l'exposition IMPRIMER, EXPRIMER mercredì 15 mai à 17h

"Utilisation et limites de la publication assistée par ordinateur (PAO) dans la presse"

par Roger Cottel, directeur technique du secteur graphique au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ). (accés libre)

cité des Sciences et de l'Industrie 30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris. Métro Porte de la Villette Informations (1) 40:05 73 32

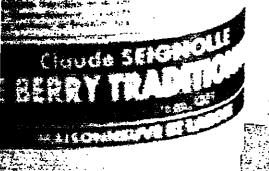

Lens)

créati

agités cieuse

Les (

taires

Toulo

décisi

unive

deson

aléato

sagée:

versit

ou E

que l

form

en p.

façoi

anter

augn milli

trous

de F

юип

rava

emp

dour diés: diés: cycle

appa perte plup sinis

reste men pays plan toit

ont rien conv néra

veni en i plui ces dan facil de v moi ont don

L'iı

Rassemblés à Venise jusqu'au 8 décembre, plus de 2 200 objets prêtés par 200 musées de 24 pays témoignent de la grandeur et de l'originalité d'une civilisation

de notre envoyée spéciale

'EUROPE des Douze fera un pas important vers son unité le 1<sup>st</sup> janvier 1993. Cette étape paraît être une innovation totale pour notre vieux continent qui nous semble avoir été toujours émietté entre des pouvoirs. des langues et des habitudes n'ayant guère de points communs. Certes, on sait que l'Empire romain englobait l'Europe de l'Ouest et l'Europe méditerranéenne, mais il s'étendait aussi à l'Afrique du Nord et à l'Asie mineure. Si bien qu'il n'était pas purement européen. En revanche, on oublie - ou on ignore - que la très originale civilisation celte a unifié une bonne partie de l'Europe, du sixième siècle (et peut-être même avant) au premier siècle avant Jésus-Christ, faisant vivre celle-ci, pendant plus d'un demi-millénaire, avec un art, des coutumes, une religion, une langue de base, des technologies communs, dont les traces peuvent se retrouver, si on sait les chercher et les voir, de l'Atlantique à l'Europe

En 1988, le Palazzo Grassi, l'institution culturelle de Fiat à Venise, avait attiré plus de 750 000 visiteurs en présentant une exposition sur les Phéniciens, ce peuple de commerçants sémitiques qui a joué un tôle essentiel dans le monde méditerranéen pendant les trois derniers millénaires avant notre ère. Avec l'approche de l'unité européenne du le janvier 1993, le Palazzo Grassi a voulu montrer l'importance des Celtes dans l'histoire et le développement de l'Europe.

Bien entendu, les Celtes n'ont pas surgi par génération spontanée dans l'Europe antique, Indo-europ sans discussion possible, les tribus celtes ont dû arriver on ne sait trop quand, mais sûrement peu à peu, d'on ne sait trop où (d'Asie centrale ou occidentale peut-etre). Quoi qu'il en soit, elles étaient déjà installées en Europe centrale et occidentale lorsque les Grecs et les Etrusques ont commencé à s'intéresser à ces régions au sixième siècle avant Jésus-Christ.

Et il s'agissait incontestablement d'une même population puisque le même nom ( «Celtes» et ses variantes « Gaulois» ou « Galates ») leur a été donné d'un bout à l'autre

de l'Europe d'alors. Il est non moins indéniable que les Celtes ne sont pas arrivés dans des régions vides. Ils ont donc surement assimilé des éléments des cultures antérieures qu'ils ont trouvées sur place. Les Celtes étaient industrieux, inventifs. Leur agriculture était pros-père. Ils se sont multipliés. Ce qui les a obligés à entreprendre, dès les cinquième et quatrième siècles avant notre ère, des migrations successives massives. Mais pas à l'aventure. Ces importants mouvements de popula-tions étaient organisés et faits le plus souvent après des négociations avec des tribus dont le nombre des membres s'était brusquement réduit pour des raisons que l'on ignore et avec d'autres tribus qui devaient laisser passer pacifiquement sur leurs territoires ces énormes colonnes migra toires. Cela supposait que les tribus celtes entretinssent depuis longtemps des contacts de voisinage ou de troc avec des peuples proches et lointains. A partir du troisième siècle, le

mercenariat a surement joué un role important dans les déplacements des Celtes: des groupes nombreux se déplaçaient à la recherche d'embauche. Les combattants gaulois, très valeureux, étaient très appréciés, en effet, dans toutes les armées des

### Peu d'inscriptions

Les Ceites n'ont pas beaucoup écrit. Certes, ils ont transcrit leur langue dès le sixième siècle avant notre ère avec les caractères étrusques, comme l'a montré une inscription tracée sur un gobelet que l'on a la plaine du Pô). Plus tard, ils ont utilisé les alphabets gree ou latin, selon qu'ils se trouvaient dans des zones où prédominait l'influence grecque ou romaine. Mais il s'agit toujours d'inscriptions très courtes citant le plus souvent des noms de

Il y a bien le calendrier trouvé en 1897 à Coligny (Ain) et exposé (en jours, si bien que, tous les deux ans de notre ère il ne devait plus y avoir



Tête en pierre d'une divinité « janiforme » du troisième siècle avant Jésus-Christ et provenant d'un sanctuaire à Roquepertuse (Bouches-du-Rhône). Musée d'archéologie méditerranéenne, centre de la Charité (Marseille)

temps normal) au musée de la civi- et demi, il fallait ajouter un mois lisation gallo-romaine de Lyon, que intercalaire. Paul-Marie Duval (de l'Institut et ancien professeur au Collège de France) a publié et traduit (autant des plus longs textes connus en langue celte, a été gravé sur de grandes plaques de bronze à la fin du complexité de l'année liturgique gau- dieux et des hommes. loise, fondée tout à la fois sur le

Au temps de la splendeur de lacivilisation celte, les druides - la caste religieuse - étaient fort savants que faire se peut). Ce calendrier, un et assez bons mathématiciens pour être capables de faire les calculs nécessaires de tête. Ils étaient, en effet, absolument opposés à la mise vre une période de cinq ans (un lus- à la religion - sans doute pour tre) et, même incomplètement compris, il témoigne de l'extrême à la bonne marche de la vie des

Après la conquête romaine, les calendrier lunaire et le calendrier élites gauloises favorisées par Rome solaire : l'année gauloise comptait se sont romanisées avec ardeur, si douze mois de vingt-neuf ou trente bien qu'à la fin du deuxième siècle

personne pour établir de tête le personne pour etablit de tele le calendrier liturgique qui subsistait selon les anciens rythmes, même si beaucoup des dieux gaulois avaient été «habillés» de noms des divinités

Comme nous l'a expliqué Venceslas Kruta (Ecole pratique des hautes études, Paris) (1), une des tâches les plus difficiles des organisateurs de l'exposition a été de choisir les 2 200 objets à présenter de façon que les visiteurs aient une bonne idée des ériodes successives et de la répartition géographique, des capacités artistiques et techniques, de la roma-nisation et même de la achristianisation» de la civilisation cette. N'oublions pas, en effet, que l'Irlande chrétienne a été pendant plusieurs siècles le superbe conservatoire de

### Des arbres-loupes

L'exposition, «mise en scène» par Gae Aulenti, est splendide par la beauté et la qualité des objets rasmblés, tous des originaux, sauf une minuscule barque votive faite en mince feuille d'or, trop fragile pour quitter le Musée national d'Irlande de Dublin. Tout juste peut-on regret-ter que les panneaux explicatifs scient seulement écrits en italien...

Mais il ne faut pas, pour cela, bou-der l'immense plaisir que procure ce rassemblement tout à fait exceptionnel d'objets extraordinaires, dont cer-tains ont été prètés pour la première fois. Ainsi le merveilleux «chaudron» (plutôt un bassin cérémoniel) dit de Gundestrup, fait de plaques d'argent martelé et repoussé (dont une seule manque) pesant à elles toutes près de 9 kilos, trouvé en 1891 dans une tourbière du Jutland danois et qui n'avait jusqu'alors jamais quitté le Musée national de Copenhague. Ainsi les céramiques, les nouses, les armes, les torques, les bra-celets d'Espagne ou du Portugal dont scientifique.

certains, tout récemment mis au jour, sont montrés pour la première fois. Un de ces bracelets en argent, qui serpente très joliment, ne déparerait pas une présentation de bijour modern style.

Beaucono des bijoux les plus beaux sont exposés dans des sortes de trones d'arbre artificiels ouverts de deux côtés, dont un fait grosse loupe. Ainsi peut-on voir et api les motifs minuscules splendid ouvrages par les orfevres celles comme par exemple les tout petits chevaux ailés et velus qui s'anc bontent sur le diadème (ou le torque) et or massif de la dame de Vix (Côte

L'unité et la gloire, l'art et l'imagi nation de la civilisation celte éclatem aux yeux des visiteurs de l'exposition de Venise. « Pourtant, comme le déplore Venceslas Kruta, il n'y a pas dans les universités européennes un seule chaire consacrée à la culture

▶ a Les Ceites », Palazzo Grassi, sur le Grand Canai, Venise.

Ouvert tous les jours, jours tériés compris, de 3 h à 19 h. Entrée:
10 000 lires (tarif réduit : 7 000 lires). Le catzlogue, qui est tout à la fois un superbe livre d'images et une somme des connaissances sur les Ceites écrits per une centaine des mei-leurs spécialistes : 840 pages, 55 000 lires. (Existe en italien et en anglais. Une varsion française est en préparation.)

# Jacques-Louis Lions, lauréat du prix du Japon

# La déraison des mathématiques

quoi bon se mettre en avant pour recherche pas. Mais qu'on lui parte et Jacques-Louis Lions devient gourmand et laisse, en bon Méridional qu'il est, éclater sa passion. Avec capendant une retenue toute

«Ce que j'aime dans les mathématiques appliquées, dit-il, c'est qu'elles ont pour ambition de donner du monde des systèmes une représentation qui permette de comprendre et d'agir. Et, de toutes les représentations, la représentation mathématique, lorsqu'elle est possible, est celle qui est la plus souple et la meilleure. Du coup, ce qui m'intéresse, reure, Lru coup, ce qui m'interesse, c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans ce domaine de la modé-lisation des sytèmes, c'est d'at-taindre les limites. » Modélisation de la forêt amazo-

nienne, de se croissance et de ses échanges avec l'atmosphère, si importante pour la climatologie de la région. Modélisation aussi du refroidissement d'une coulée d'acier pour les métallurgistes. Modélisation encore de la forme optimale du nez d'un avion pour s'affranchir des turbulences qui perturbent le vol. Modélisation, enfin, « presque hors d'atteinte aujourd'hui, » du fonctionnement de cerver.

Tout cela, c'est le terrain de jeu de Jacques-Louis Lions, qui, après avoir été président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), partage désormais son temps entre sa fonction de président du Centre national d'études spatiales (CNES) et sa chaire au Collège de France sur a l'analyse mathé ques des systèmes et de leur contrôle». Un terrain de jeu pro-pice aux découvertes si l'on en juge per l'honneur que vient de lui faire la Fondation du Japon pour la

L'homme est discret, presque science et la technologie. Après effacé. Prudent jusqu'au silence. A : un an de sélection sévère - trois cent quatre-vingt-neuf candidats glaner des honneurs qu'il ne étaient en lice, - ses membres ont en effet décerné, le 25 avril derde mathématiques et le voilà qui nier, à Jacques-Louis Lions le prix sort de sa réserve. L'œil s'allume, du Japon 1991 de mathématiques appliquées (1). Un prix important dont les Japonais veulent faire une



sorte de prix Nobel. Mais cet honneur fait à Jacques-Louis Lions ne lui tourne pas la tête. Sur sa contribution réelle aux progrès de ces mathématiques, l'homme reste discret. «Ce serait trop compliqué », dit-il. Et de citer pêle-mêle les glorieux anclens qui l'ont pré-

cédé et qui eux bien sûr... D'abord von Neumann, le père de la discipline, qui a si bien su sentir, à la fin des années 40, tout le bénéfice que l'on pouvait tirer des premières machines à calculer, des premiers computers, pour décrire des systèmes aussi complexes que les phénomènes météorologiques. De fait, «l'ordinateur à tellement décuplé les possibilités de notre discipline», dit-il,

d'hui l'habitude de dater les choses en événements BC (before computer) et AC (after computer).

Séduit par les idées de von Neumann lors d'un voyage aux Etats-Unis, Jacques-Louis Lions, frais émoulu de l'Ecole normale supérieure - il a alors vingt-huit ans, se laisse alors guider par un des élèves du maître, Peter Lax. Il s'engage d'autant plus sereinement ns cette voie – « J'ai toujours eu de la chance dans ce domaine». confesse-t-il - que ses précéentes recherches lui facilitent la tâche. Et le jeune mathématicien va se régaler. Comme lorsqu'il átait élève dans un lycée à Nice.

« J'étais bon en maths, et, comme j'étais bon, je m'amusais et la vie devenait un plaisir.» mmodestie? Non. Tout simplement lucidité. « Ayant eu de très mauvais profs de physique, je n'avais pas le choix, et ma voie était donc tracée. » li devient donc un de ces mathématiciens qui contribuent au renom de l'école française. «Bien modestement», selon lui, puisqu'il n'a su, par rap-port à von Neumann, que «rajouter un chapitre sur lequel ce dernier ne s'était pas engagé : le chapitre industriels.

#### Un téraordinateur de rêve

Un chapitre important pourtant, car les besoins en modélisation de systèmes « sont partout ». Dans la condulte des centrales nucléaires comme dans l'exploitation des champs d'hydrocarbures. Dans la gestion des produits bancaires comme dans celle des trains de laminoirs. Et les résultats sont extraordinaires. « Avec les maths, constate Jacques-Louis Lions, devenu aujourd'hui président de l'Union mathématique internationale, on tombe toujours sur des

refroidissement d'une coulée d'acier sont mathématiquement décrits par des modèles analo-

« C'est cela, en quelque sorte, la « puissance du déraisonnable des mathématiques » décrite par Wige-ner dans un article publié dans les années 50. » Et c'est au nom de ce déraisonnable que Jacques-Louis Lions travaille maintenant sur des modèles relatifs au climat et à l'environnement, car, « même si c'est difficile, ça l'est moins que le cerveau». Deux domaines dont l'importance n'échappe à personne et qui devraient être bientôt au centre des conversations que les ministres de l'Europe spatiale

auront en juillet à Bonn. Mais pour cela la puissance du déraisonnable ne suffit pas, et lac-ques-Louis Lions, qui répète à l'envi qu' « il ne faut pas perdre son temps », rêve d'un monstre, un « téraordinateur » (2), capable de lui offrir les capacités de calcul (1 000 miliards d'opérations par seconde) et de mémoires rapides (1 000 miliards de bits) dont il a beson. Bref, de quoi eller vite en besogne, mais peut-être pas aussi vite que son fils, matheux lui aussi, et dont il dit dans un sourire qu'« il

### est plus rapide que lui.... JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

(1) Institué en 1985, le prix du Japon (environ 2 millions de francs) récompense, chaque année, dans deux disciplines différentes, les scientifiques dont les découvertes ont contribué à une évolution qualitative des conditions de vie de l'humanité. En sept ans d'existence, outre Jacques-Louis Lons, trois Français ont été lauréais de ce prix : Georgea Vendryes en 1988 pour ses travaux dans le domaine de l'énergie; Luc Montagnier, en 1988, pour sa découverte du virus du sida et ses recherches d'aide an diagnocie; Xavier Le Pichon, en 1990, pour son importante contribution à la tectonique des plaques. Cette année les mathématiques sont à l'honneur. Mais il faut remarquer qu'une sorte de prix Nobel de maths existe déjà : la médaille Fields qui a récompensé nombre de français.

(2) Du grec teras, teratos « monstre ».

(2) Du grec teras, teratos e monstre ».

## Swaziland, un royaume face au sida

Suite de la page 15

Cette brochure toute simple, merveille de pédagogie, résume de manière exemplaire ce qu'est le safer

sex et ce qu'il n'est pas (3). L'autre action ambitieuse concerne les enseignants. « Une fois qu'on a diffusé l'information essentielle sur le sida, ce qu'il est, comment on peut être contaminé et comment on peut s'en protéger, le plus important reste à faire, souligne M= Munz. Il faut, en effet, traiter réellement le problème de la sexualité, analyser les raisons de tel ou tel comportement sexuel qui

peul être à risaues.» C'est ainsi, par exemple, que les acteurs du programme national contre le sida entreprennent une série de réunions de travail à base de dynamique de groupe avec de nombreux enseignants volontaires des écoles primaires du Swaziland, afin que la prévention ne reste pas lettre morte auprès des enfants qui, ici comme dans de nombreux pays africains, ont une activité sexuelle très précoce.

des crédits non négligeables, les préservatifs sont distribués gratuitement dans de très nombreux endroits et la presse ne craint pas de parler clairement du fléau. Tont indique pourtant qu'il faudra attendre - longtemps, sans doute - avant de mesurer la portée des efforts accomplis. Les chiffres de séropositivité, pendant ce temps, augmenteront quoi qu'on fasse, laissant paradoxalement penser que toute cette énergie est dépensée en vain.

Soucieux d'aller encore plus vite dans la prise de conscience générale, certains se prennent à rêver que le roi lui-même osera bientôt, publiquesité absolue de la prévention. Mswazi III le fera-t-il? En quels termes un roi polygame (son père a eu plus d'une centaine d'épouses et plus de six cents enfants) pourra-t-il parler de sexualité à ce sujet?

JEAN-YVES NAU

(3) « If you have more than one sexual Ainsi, le royaume s'organise. Les partner, you should know...». The AIDS ministères concernés ont débloqué Office. PO box 1119, Mbabane (Swazikand).

## Le Monde

Comité de direction : Jacques Lesourne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat, directeur de la rédaction Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédacteurs en chef : les Amairic, Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de le rédaction)

Thomas Ferenczi, Philippe Herreman, Jacques-François Simon

Daniel Vernet (directeur des relations internationales)

Anciens directeurs :

Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fonteine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIERE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopleur : 40-65-25-99

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BELVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tel.: (1) 40-65-25-25
Telécopieur: 49-60-30-10

to a series

· 中心 (本)

maid Algorith

opeens

AND ROTE SECTION and the tell trainers THE PARTY OF

BY MARINE OF THE THE

AM PROPERTY AND THE PRO

**医水果 医** 以 水原。

the published of the

A STATE OF STATE

AND THE PERSON

Marie Marie Marie

the the tenton

And the Control of th

The state of the s

The state of the s

aziland. un royau

A SHOUND A SET OF THE SET OF

A STATE OF S

THE SECOND SECOND

## 編集 もっぱい いっぱい

But and the second

電子 海路 一般時間 コラディストル・フー

WHITE MAN AND SECTION

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Marine Sarah

MAN THE PROPERTY AND ADDRESS.

white points in a

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I

**一种** 

e au sida

Samuel and with the

Market analysis and a

appende - To a second

The second second

And the second of the second

A Maria

The second second

and the same of th

Marie Control 

CONTRACTOR OF THE PARTY. The State of the S Maria di Cara di Cara

A CHARLES

1942 M 100 CT and the second second

The state of the s

Margare de Service (19)

ment are all

ne i regula

4.5 7.22 PM

ST STATE STATE OF

**医** 

· 电电子管 电电子

The state of the state of the state of

W Mile Car Charles

The state of the s

bels prêtes

Laguero transo ellemand L'AMICO et la retrane L'AMICO et la retrane

20 Marchés financiers - 21 Bourse de Paris

22 Un nouveau quotidien en Suisse en septembre - La modernisation de la télévision dans les DOM-TOM

BILLET

## **Périlleuse** liberté du ciel

La libéralisation du ciel français débute le mardi 7 mai. A partir de cette date, Minerve, filiale du Club Méditerranée, concurrence Air Inter et Air France sur ordre de Bruxelles en ouvrant une desserte Paris-Nice.

Pour souligner l'inconfort des vols d'Air Inter, Minerve a décidé d'équiper ses avions MD 83 de McDonnell Douglas avec des classes caffaires a et «économique» où sont servis gratuitement repas, collations et poissons à toute heure. Les passagers de ses trois vols quotidiens Paris-Nice profitent de quelques centimètres de plus pour leurs jambes en classe «économique» et de sièges en cuir en classe «affaires». Les prix, en

revanche, sont alignés sur ceux d'Air Inter, c'est-à-dire qu'un aller-retour en classe « affaires » coûte 2 320 francs et en classe eéconomique » 1 850 fra réductions font tomber le billet jusqu'à 770 francs. «économique» 1 850 francs. Les réductions font tomber le prix du Tout n'est pas rose pour le

C 623 4

A THE STATE OF THE

seette to it entere

challenger de la compagnie intérieure. Les suites de la guerre du Golfe et l'atonie de l'économie maintiennent la demande de transport aérien au-dessous de son niveau normal. En outre, ni la clientèle ni le réseau des agents de voyage n'ont l'habitude d'acheter des billets au nom de Minerve.

D'autre part, si Air Inter n'offre pas une qualité de confort très élevée. ella proposa, sur la mâme ligne, quinze fréquences par jour, soit un voi à l'heure dans chaque sens, et elle garantit un avion de renfort en cas de panne. Air France conserve six vols quotidiens. Le point fort d'Air inter est sans conteste les coûts extrêmement has que lui vaut l'utilisation d'appareils comme l'Airbus A 300 (314 sièges) et l'Airbus A 320 (172 sièges) plus productifs que les MD 83 (148 sièges). Air Inter est l'une des compagnies européennes les

moins chères. Le match entre le groupe Minerve-Air Liberté et le groupe Air inter-Air France ne se jouera pas seulement sur Paris-Nice. Le groupe privé a obtenu, au total, treize lignes internationales où il - affrontera son concurrent public et qui lui permettront, peut-être, de réussir son passage du charter au transport régulier.

**ALAIN FAUJAS** 

225 000 salariés supplémentaires, mais 26 000 chômeurs de plus

## L'emploi en 1990 : bons résultats premières difficultés

Avec le recul, 1990 apparaîtra sans doute comme un bon millé. sime pour l'emploi. Les créations de postes ont été encore assez nombreuses, et, s'il a augmenté, le chômage ne s'est pas trop aggravé. Mais, outre que les mois à venir seront plus difficiles, à voir la façon dont la tendance s'alourdit depuis un trimestre, on découvrira aussi que tous les dangers étaient déjà accumulés en 1990.

A priori, tout va bien. Malgré un PNB qui a recuié de + 4,1 % en 1989 a + 2,8 % en 1990, l'économie francaise a encore été capable de créer 225 000 emplois supplémentaires dans les secteurs marchands non agri-coles, selon les statistiques provisoires du ministère du travail. Dans l'absolu, le rapport est proportionnelle-ment meilleur que l'année précédente, puisque le haut niveau d'activité d'alors ne s'était traduit que par 300 000 salariés de plus.

Toujours en décalage, et montrant davantage d'optimisme, l'UNEDIC va plus loin. D'après ses premiers décomptes, les entreprises soumises à la cotisation au régime d'assurancechômage, forcément sensibles à la conjoncture, auraient dégagé 310 000 emplois en 1990, soit 2,3 % de mieux, contre 420 000 et 3,2 % d'augmentation en 1989.

A champ identique - entreprises privées et publiques mélées, - l'UNE-DIC assure même que la croissance des effectifs salariés a été de 1,9 % au des effectits saiaries à eté de 1,9 % au cours de l'année, et donc légèrement supérieure au chiffre de 1,6 % annoncé par l'INSEE, qui estime en outre que l'emploi total (salarié et non salarie) s'est bien tenu avec une hausse de 243 000 (+1,1 %), en com-paraison des 267 000 de 1989 (+ 1,2 %).

### L'ajustement retardé

En réalité, le ver est dans le fruit, confirme-t-on de toutes parts. ces fesultats n'ont pas empêché le chômage d'augmenter à nouveau, pour la première fois depuis 1987, avec près de 26 000 chômeurs de plus dans l'année. Cela vient ren-forcer une observation déjà faite : aussi satisfaisant soit-il, le mouvement de création d'emplois n'est pas assez puissant pour absorber la demande (2,6 millions inscrits à l'ANPE) et, surtout, n'en réduit pas mécaniquement le nombre dans les mêmes proportions.

Pis, un ralentissement sur le marché du travail se traduit aussitôt par une aggravation plus rapide que n'avait été la diminution. Faut-il le

pour l'emploi, ne s'étaient-elles pas soldées, respectivement, par 30 000 et 60 000 chômeurs de moins, seule-

ll y a ensuite une autre raison, jugée bonne par M. Michel Rocard, qui en retient le dynamisme démographique, et qui se résume à l'évolution de la population active. En 1990, celle-ci se serait accrue de 269 000 personnes candidates à une activité, et dont la venue a forcément freiné l'adéquation entre l'offre et la

secteurs d'activité affiche des sythmes de progression d'emploi plus faibles que par le passé. Y compris les services marchands et le tertiaire mar-chand, pour la première fois depuis 1986. L'emploi industriel, qui était reparti, se calme depuis le second semestre (15 300 de plus sur un an, contre 43 500). L'automobile main-tient ses effectifs, mais règresse de 2,5 % si l'on y adjoint l'intérim.

Très logiquement, ces signes de détérioration se lisent enfin dans les chiffres du chômage et ne se cerrige-

hommes comme les femmes. Elle ras-semble désormais 59,9 % des inscrits

à l'ANPE, contre 39,1 % en 1982.

L'amélioration réussie pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans à coups de mesures est interrompue. Seuls les

De toute manière, le mal est là. Si

les entrées au chômage ont diminué de 1,7 % en 1990, le nombre des sor-

ties de l'ANPE a lui aussi baissé de

2,9 % et les retours dans un emploi reculent. Engagée depuis septembre, la tendance à la hausse du chômage

s'est accélérée au premier trimestre de 1991. A moins d'une reprise rapide et

1990 risque donc d'être la dernière bonne année, dont les résultats seront

difficiles à égaler. Mais elle restera aussi celle qui contient déjà les

nte, que l'on ne voit pas venir,

ALAIN LEBAUBE



demande. Le phénomène serait autant dû à l'arrivée de jeunes à la recherche d'un premier emploi, long-temps retardée par la prolongation de la scolarité, qu'au retour des inactifs (les femmes en particulier), attirés par les perprectives de reprise les perspectives de reprise.

Si l'on ajoute à cela que le nombre de bénéficiaires de la politique gou-vernementale de l'emploi a augmenté de 70 000, que celle-ci a concerné 1 281 000 personnes au total, et que 30 000 chômeurs de plus ont été ainsi évités, on mesure ce que la situation d'aujourd'hui a de fragile.

Mais une dernière série d'indices n'est pas plus rassurante. En cours d'année, l'emploi a subi avec retard l'effet du ralentissement économique, qui ne s'est vraiment manifesté que pendant le deuxième semestre. Sur ce point, l'UNEDIC (- 0,9 % en brut, + 0,3 % en données corrigées au qua-trième trimestre) et les services statistiques du ministère du travail s'accordent. Du coup, les gains de productivité se sont affaiblis, passant de + 1,8 % en 1989 à + 0,6 %, pour compenser le maintien d'effectifs que niveau d'activité ne justifiait pas.

On voit bien ce qui s'est passé, et qui risque de se reproduire. Para-doxalement, 47 % des entreprises connaissent des difficultés pour embaucher le personnel qualifié dont elles ont besoin. En raison de ces tensions, elles ont accepté une hausse de 5,1 % du taux de salaire horaire et, plus précisément, de 6,1 % pour les ouvriers qualifiés. En conséquence, elles ont aussi augmenté le pourcen-tage de leurs embauches sous contrat à durée indéterminée. Mais, parallèlement, elles ont fait porter l'essentiel de leurs efforts d'adaptation à la conjoncture sur les emplois précaires ou peu stables.

### Montée du chômage partiel

Commencé au deuxième trimestre de 1989, le coup de frein donné à l'expansion de l'intérim s'est peu à peu renforcé, notamment dans l'industrie manufacturière, l'automobile et le batiment-travaux publics. La croissance du nombre de missions, d'une durée moyenne plus courte, a été ramenée de + 22,4 % à + 12,4 % en 1990. Sur l'année, l'équivalent de 7 700 emplois auraient ainsi été perdus. Même constatation en ce qui concerne le volume des contrats à durée déterminée, eux aussi en baisse, bien qu'ils représentent encore 65,7 % des recrutements. On en avait compté 281 100 de plus en 1989; il y en aura eu 76 500 de moins en 1990.

Plus net encore aura été le recours au chômage partiel, qui est devenu massif en fin d'année. Brutalement, I million de journées indemnisées à ce titre ont été enregistrées au dernier trimestre, contre une moyenne de 445 000 pour les trois premiers. Sur l'ensemble de l'année, on est passé de 1.8 million de journées en 1989 à 2.4 millions, et l'on évoque maintenant un rythme annuel compris entre 4 et

Tous ces germes se retrouvent dans F. Ch. l'évolution actuelle. L'ensemble des Traité entre l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay

## Un « marché commun » dans le bassin de la Plata

La capitale du Paraguay, Asuncion, a connu une effervescence inhabituelle le 26 mars. Le président paraguayen, M. Andres Rodriguez, et ses homologues du Brésil, M. Fernando Collor de Mello, d'Uruguay, M. Luis Lacalle. d'Argentine, M. Carlos Menem, se sont réunis ce jour-là pour assister à la signature, par leurs ministres des affaires étrangères, du traité qui donne naissance au Mercosur, le futur marché commun du cône sud. Fin avril, les ministres des quatre pays ont expliqué à Bruxelles les modalités de leur

Pendant une période de transition (1991-1995), les droits de douane seront réduits, à un rythme de 20 à 25 % par an, de façon que le 1º jan-vier 1995, ils soient complètement éliminés. Alors la zone de libre-commerce commencera à acquérir les caractéristiques d'un véritable mar-ché commun : libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes; tarif extérieur douanier commun; coordination des politiques économiques (agriculture, industrie, transport) et même financières et monétaires.

Les décisions politiques seront confiées au «Conseil» du Mercosur, formé par les ministres des affaires étrangères et de l'économie des pays membres. Comme dans la CEE, la présidence «tournera» tous les six mois. L'organe exécutif permanent sera le «groupe» de ce futur marché commun, au sein duquel les Etats membres adopteront leurs décisions

#### Un changement radical

En théorie, le Mercosur existe déià 11 forme un ensemble sous-régional impressionnant. Dans la prachômeurs âgés et les chômeurs de très longue durée sont épargnés, mais pour combien de temps? tique, comment quatre économies aussi inégales - deux «grands» lourrinflation et à l'instabilité, deux «petits» en relative bonne santé mais vulnérables quant à leur appa-reil productif – vont-elles réussir à s'ajuster entre elles?

La volonté politique existe. C'est une révolution, car les deux vieux rivaux du bassin de la Plata - le Brésil devenu «riche» et l'Argentine devenue «pauvre» - se sont montré les dents pendant des décennies. Un changement radical est intervenu au milieu des années 80 : fin des dicta-tures qui avaient exacerbé la nce réciproque. Discrédités par leur échec économique et leur vio-

lence répressive, les militaires argen-tins, brésiliens, uruguayens se reti-rent, laissant derrière eux une situation effroyable. Sauf au Brésil, où le sens de l'intérêt national a toujours prévalu, l'argent des dettes contrac-tées a été gaspillé.

« Dans la petite ville frontalière de Foz-do-Iguazu, j'ai eu des entretiens très cordiaux avec le président du Bré-sil, José Sarney, le 30 novembre 1985 », se souvient l'ancien chef d'Etat argentin, M. Raul Alfonsin.
"N'était-il pas absurde de rivaliser, au lieu d'adopter une perspective de croissance commune! Auparavant, des problèmers sérieux s'étaient posés, au le bassage hydiaient posés, auch la bassage hydiaient posés. avec le barrage hydroèlectrique d'Itaipu ()). Après avoir inauguré le pont Tancredo Neves, j'ai dit à Sar-ney: je veux aller à Itaipu. Il a été res surpris. Mais bien sûr, a-t-il répondu. Voilà qui a beaucoup réchausse l'atmosphère. Nous avions tous deux compris la nécessité de l'in-tégration, qui est d'abord et avant tout un projet politique. Le retour à la démocratie a constitue un facteur décisif. La meilleure preuve, c'est qu'à cette époque nous n'avons pas songé un instant à inclure le Paraguay de Stroessner, encore moins le Chili de

Dès 1986, des accords d'intégration furent signés. Il ne s'agissait pas seulement d'augmenter les échanges commerciaux, mais de travailler à des projets communs, dans des domaines nouveaux tels que la biotechnologie, ou dans d'autres qui représentaient de véritables symboles l'ancienne rivalité : industrie nucléaire, industrie aéronautique énergie sous ses diverses formes et même fabrication d'armes.

Autre objectif: innover face aux schémas traditionnels, selon lesquels le Brésil vendait à l'Argentine des produits manufacturés et lui achetait du blé. On allait favoriser non seulement les échanges de matières pre-mières (blé ou gaz argentin contre minerai de fer ou bois brésilien, par exemple), mais surtout ceux de biens d'équipement. Pour « grandir ensemble» et développer la complémenta rité entre les deux industries.

Quels sont aujourd'hui les résul-tats? Le montant des échanges bilagnant 2,2 milliards de dollars en 1990, avec un solde largement positif pour l'Argentine, ce qui tranche avec le passé. La part des biens manufacde 25 % à 40 %. FRANÇOISE BARTHÉLÉMY

Lire la suite page 18

(1) Brasilia et Asuncion signèrent en 1973 un accord bilatéral pour la construc-tion de la centrale hydro-électrique d'Itaipu. L'une des clauses de l'accord était l'interdiction faite aux Paraguayens de vendre de l'électricité à des pays tiers - lire l'Argentine - sans l'autorisation du Brésil.

## ATT rachète NCR pour 7,4 milliards de dollars

des leaders mondiaux des télécommunications, et la firme informatique National Cash Register (NCR) ont annoncé. lundi 6 mai, être parvenus à un accord aux termes duquel le cinquième fabricant américain d'ordinateurs accepte d'être racheté par ATT pour 7,4 milliards de dollars (43,3 milliards de francs).

Le suspense durait depuis la fin de l'année dernière. C'est en décem-bre 1990 qu'ATT a commencé à se lancer à l'assaut du fabricant d'ordinateurs sous forme d'une OPA amicale d'un montant d'environ 6 milliards de dollars. Mais NCR, qui estimait valoir beaucoup plus cher, a mené la vie dure au géant des télé-coms au point de l'obliger à changer de stratégie.

En effet, face à la résistance du fabricant d'ordinateurs, ATT a décidé, le 21 avril, de relever le prix proposé à 110 dollars l'action (au lieu de 90 dollars précédemment). Et pour éviter d'avoir à débourser 1,4 milliard de dollars supplémentaires, ATT a renoncé à payer comptant et troque la formule de l'OPA pour celle de l'offre publique

Même si l'issue de la bataille était prévisible, il n'était pas question pour ATT de risquer de la perdre. Après le mariage raté il y a dix ans

Après plus de cinq mois de bataille boursière, American Telephon Telegraph (ATT), un sion exemplaire. Depuis la fin des sion exemplaire. Depuis la fin des années 70, en effet, les spécialistes avaient prédit que les deux secteurs seraient appelés à se rapprocher. Les technologies convergent, les ordina-teurs peuvent être reliés les uns aux autres et échanger des données informatiques d'un bout à l'autre de

> Mais tous les industriels n'ont pas choisi les mêmes stratégies. Chez les européens, le métier d'opérateur et d'industriel est séparé. En France, France Telecom distribue et Alcatel fabrique; la division est semblable en Allemagne entre Bundestelekom

> L'américain ATT, en revanche mène de front les deux métiers. D'où l'importance pour lui de l'acquisition de NCR, qui viendra ren-forcer sa division informatique déficitaire d'au moins 2 milliards de dollars ces dernières années. Créé en 1884 dans l'Ohio, NCR est particulièrement performant dans le secteur des caisses enregistreuses et les équipements bancaires informatisés tels que les distributeurs automatiques

Sous réserve de l'approbation des actionnaires des deux sociétés, cet accord devrait aboutir à la constitution d'un groupe de 44 milliards de dollars (257,4 milliards de francs) de chiffre d'affaires et employant 328 000 personnes.

Voici le genre de best seller le plus lu à Tours cet été.



Sviatoslav Richter, Philippe Herreweglie, Youri Bashmei, interprêtes prestigieus de Mozart, Monteverdi, Bach, Haydn, Vivaldi, Dvorak, combleront les mélomanes les plus exigeants. D'autant que Tours mêle la danse moderne à la musique, le chant à TOURS rejoulissances au 47.21 06 54, c'est déjà un geste mêle la danse moderne à la musique, le chant à de melomane et un excellent sumulant intellectuel.

l'enseignement, au cours de plus de 40 manifestations Pres de trois mois d'enchantement pour ceux qui ont la honne idée de vivre à Tours on d'y passer des la honne idée de vivre à Tours on d'y passer des vacances intelligentes. Preuve que si la musique adieucit les mœurs, le caline qu'elle génère est tout le contraire de l'inaction. Personne qu'elle génère des tout le contraire de l'inaction.

A Tours, la matière grise prend des couleurs.

Le Monde

CA

## Un « marché commun » dans le bassin de la Plata

Suite de la page 17

Signe des temps : un couloir routechemin de ter fonctionne depuis janvier 1989 entre Buenos-Aires et Sao-

Lorsqu'ils scellèrent une entente historique, MM. Alfonsin et Sarney étaient surtout soucieux des relations Sud-Sud. Les pays en développement étaient outres par la façon qu'avait le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) de libéraliser les échanges en privilégiant, selon eux, les pays industrialisés. Contre ces derniers, à l'époque. l'Argentine et le Brèsil souhaitaient conclure une sorte de pacte d'auto défense. La vision de leurs successeurs, tous deux élus à la présidence en 1989, fut différente, plus agressive. Pour MM. Collor de Mello et Menem, qui sont des pragmatiques engagés dans la voie du libéralisme, l'objectif est de s'unir pour mieux s'insérer dans le marché

Deux raisons fondamentales expliquent ce coup d'accélérateur. La pre- cial, les Etats-Unis redécouvrent en

L. 211-4 du code de l'urbanisme.

tés suivantes sises à Paris (144) :

25, rue de la Gaîté
27, rue de la Gaîté

8, rue de la Gaîté, 2, rue Jolivet

21, rue de la Gaîté (partie arrière).

- 20 bis, rue de la Gaîté - 2, rue Vandamme.

(partie côté rue de la Gaité)

mière est la recomposition de l'espace économique mondial, où se dessinent trois puissants blocs : l'américain, l'européen, l'asiatique. L'Amérique du Sud se sent isolée avec des wagons décrochés du train. La seconde s'explique par l'initiative pour les Amériques que le président George Bush a tormulée en juin 1990 et qui propose, entre autres choses, de créer une zone de libre commerce allant de l'Alaska jusqu'à la Terre de feu.

### De 150 à 200 millions de consommateurs

Avatar moderne de la doctrine de Monroe (1823), qui réservait « l'Amérique aux Américairs», cette offre n'a rien de philanthropique. Il serait fort intéressant pour Washington que les principales économies sud-américaines ne s'intègrent pas entre elles, mais adhèrent une par une au nord de l'hémisphère. Ecrasés par leur enorme déficit budgétaire et commet-

CONSEIL DE PARIS

Modification du champ d'application

du droit de préemption urbain

et instauration du sursis à statuer

Par délibération du 25 mars 1991, le Conseil de Paris a apporté des modifications au champ d'application du droit de

préemption urbain conformément aux dispositions de l'article

Seront désormais soumises au droit de préemption urbain

quelque sorte l'Amérique latine, après la fixation que le président Ronald Reagan avait faite sur le Nicaragua indiniste et la guérilla du Salvador.

La région n'est en rien négligeable entre 150 et 200 millions de consommateurs solvables; une gigantesque réserve de matières premières, dont le pétrole du Mexique et du Venezuela; une position stratégique pour le contrôle du sud des océans Pacifique et Atlantique, ainsi que pour l'accès à

Face au chant de sirène de

M. Bush, et à son rève panaméricain, les Latins restent prudents. Utilisant les possibilités qu'offre l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI), fondée en 1980 (2), ils consolident leurs alliances sous-régionales, redonnant de la vigueur au pacte andin (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela), au Marché commun centre-américain (Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador) ou créant des entités nouvelles comme le groupe des Trois (Mexique, Colombie, Venezuela) ou l'ambitieux Mercosur. Les hommes d'affaires brésiliens et argentins sont conscients des risques de la concurrence, mais ils estiment généralement que le danger premier est de rester en dehors d'un marché aux énormes

Le Paraguay est un pays agricole (coton, soja, élevage), où les industries n'existent pratiquement pas. Le dictateur Alfredo Stroessner (1957-1989) n'a pas cherché à développer son pays, mais à profiter d'un système de corruption généralisé. La contrebande demeure l'activité la plus lucrative. Que signifiera l'inclusion du Paraguay dans le Mercosur? Sans doute un renforcement de la présence brésilienne, déjà sensible avec l'installation massive d'agriculteurs brésiliens sur des milliers d'hectares de terres para-

Les Argentins ne restent pas inactifs. Mettant fin à une longue mésentente, le président Carlos Menem et son homologue paraguayen, M. Andres Rodriguez, ont signé en février un accord de réciprocité erciale et énergétique, concer nant notamment des livraisons de pétrole argentin.

Si, à Asuncion, les autorités montrent de l'enthousiasme devant la perspective d'un marché commun, il n'en va pas de même à Montevideo. Certes, la capitale est devenue une

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS **AVIS DE NOMINATION OUIMET-CORDON BLEU** INC.

JEAN CAMPEAU

J.-Robert Ouimet, LSC, LSP, MBA, président du conseil et chef de la direction de Ouimet-Cordon Bleu Inc., est heureux d'annoncer l'élection de M. Jean Campeau au conseil d'administration de la compagnie, et au poste de viceprésident du conseil d'administra-

M. Campeau est président du conseil d'administration de Domtar Inc. Auparavant, il a dirigé pendant une décennie, à titre de président du conseil d'administration et de directeur général, la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'une des plus importantes institutions financières du Québec et du Canada.

M. Campeau a été élu au conseil d'administration en même temps que M. Eric D. Haueter, homme d'affaires très connu, résident de Berne, Suisse, et du Connecticut. Les deux se joignent aux autres membres du conseil, réclus récemment à l'assemblée annuelle de la compagnic, qui

Mar Myriam Ouimet. MM. Roger Charbonneau, Réal Coulombe, Pierre Desmarais II, Aimė Lėgarė, James D. Raymond, Stephen A. Wilgar de Toronto et Aaron Yohalem de New-York.

Ouimet-Cordon Bleu Inc. comprend différentes compagnies dont les activités principales sont la gestion financière de portefeuilles variés; l'acquisition de compagnies et la prise de participation dans différentes activités économiques; la fabrication et la mise en marché des produits alimentaires portant les marques de commerce Cordon Bleu. Paris Pate, Clark's, Esta, Gaza et plusieurs

PNB global . 336 malagres de 5" PNB par nab 2550 5" messarce mayerne 1% (1987-1989) materia PARAGUAY NB par hab. 1030 5\*\* URUGUAY ARGENTINE 8,9 m Kards de S PNE par hab 2,620 S 0% (1987-198 -5, 1 % (1987-19 Le futur

place bancaire animée, où arrivent les devises des investisseurs argentins et brésiliens attirés par un taux de change libre, le secret bancaire et l'absence de restrictions aux mouvements de capitaux. Mais les Uruguayens sont inquiets : combien de temps leur faudra-t-il pour mettre leur appareil productif en condition de rivaliser. sur un pied d'égalité, avec les industries voisines, écrasantes par leur ne se présentaient-ils pas devant leur

seule taille? Se verront-ils exposés à l'inflation et à l'instabilité qui continuent de régner en Argentine et au

Marché commun 🚟

Janvier-décembre 1990.

Source : Banque interaméricain de développement.

du cône sud

(MERCOSUR)

Chiffres oour 1989.

Sans tout expliquer, il est évident que le paiement de la dette est l'une des raisons pour lesquelles ni le Brésil ni l'Argentine ne parviennent à renouer avec la croissance. Après avoir suscité de vastes espérances -

électorat comme des messies saivateurs? -, les présidents Collor de Mello et Carlos Menem s'enfoncent dans le discrédit. A cause du chômage croissant, de la hausse des prix, de l'extension de la misère. « Le Brésil est certainement l'un des pays où la répartition des revenus est la pire qui soit », sonligne M. Robert Apy, du journal O Estado de Sao Paulo.

### La lancinante question de la dette

Comment parier dès lors sur le succès du Mercosur? Le Chili se montre fort prudent, qui préfère pour l'ins-tant un accord bilatéral avec les Etats-Unis. Ceux-ci aspirent à resserrer leur emprise sur une région qui, au bout de la «décennie perdue» (entre 1980 et 1990, le niveau de vie des Latino-Américains a reculé considérablement), dépend toujours plus d'eux en matière commerciale. Est-elle condamnée à rester enfermée dans la «zone dollar»?

Le 29 avril, les ministres des quatre pays signataires du Mercosur sont venus à Bruxelles expliquer les modalités de leur traité à la Communauté européenne. Celle-ci soutient les efforts d'intégration, aux termes de la déclaration signée en décembre 1990, à Rome, entre les Douze et les onze membres du groupe de Rio (3). Mais la CEE fera-t-elle à ses lointains cousins – proches par l'histoire et par la culture - les concessions qu'ils demandent, notamment en matiere agricole?

A voir l'impasse où se trouve l'Uraguay Round, on peut en douter.

FRANÇOISE BARTHÉLÉMY

(2) Elle succède à l'Association latino notaine de libre commente (ALALC),

fondée en 1960. (3) Le Groupe de Rio rassemble en 1991 onze Etats : Argentine, Bolivia, Bresil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Paraguay,

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

## Assemblée Générale Ordinaire

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 27 juin 1991 à 10 heures, à l'adresse suivante: BASF-Feierabendhaus, Leuschnerstraße 47, Ludwigshafen am Rhein

Ordre du Jour

1. Présentation des comptes de l'exercice de BASF Aktiengesellschaft et du Groupe BASF pour 1990; présentation du rapport annuel d'activité de BASF Aktiengesellschaft et du Groupe BASF pour 1990; présentation du rapport du Conseil de Surveillance.

2. Affectation des bénéfices.

- 3. Quitus au Conseil de Surveillance.
- Quitus au Directoire.
- 5. Election des commissaires
- aux comptes. 6. Capital autorisé.
- 7. Emprunts obligataires avec
- bons de souscription. Modification des statuts.

Seront autorisés à participer à l'Assemblée Générale et à exercer leur droit de vote les actionnaires qui auront déposé leurs actions, durant l'ouverture normale des guichets, et selon les modalités requises, auprès de l'un des établissements indiqués au «J.O.» de la République Fedérale d'Allemagne no. 84 du 7 mai 1991, et qui les y auront laissées jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale.

Le dépôt des actions devra être effectué au plus tard le mercredi 19 juin 1991.

Les Etablissements prévus en France sont les suivants:

Banque Paribas Banque Nationale de Paris Crédit du Nord Crédit Lyonnais Lazard Frères et Cie. L'Européenne de Banque Société Générale

Ludwigshafen, le 7 mai 1991 Le Directoire

BASF Aktiengesellschaft D-6700 Ludwigshafen

### (Publicité) PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

En outre, les projets ayant motivé l'instauration du droit de préemption urbain renforcé ayant été pris en considération, en exécution des articles L. 111-8 et L. 111-10 du code de l'urba-

nisme, il pourra être sursis à statuer sur toute demande d'autori-

sation concernant des travaux, constructions ou installations sus-

ceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation des opérations édilitaires.

### AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET D'ÉLARGISSEMENT A 2 X 3 VOIES

DE L'AUTOROUTE A 11

Communes de CHARTRES - LE COUDRAY MORANCEZ - THIVARS - VER-LÈS-CHARTRES MIGNIÈRES

Il est porté à la connaissance du public que, conformément à un arrêté préfectoral en date du 25 avril 1991 et en application de la loi du 12 juillet 1983, il sera procédé à une enquête publique relative à l'élargissement de l'autoroute A 11 sur les sections reliant CHARTES-EST à THIVARS du 27 mai jus-cui 28 juil 1991 inclus qu'au 28 juin 1991 inclus.

Les dossiers concernant ce projet seront déposés en préfecture d'EURE-ET-LOIR, Bureau de l'Urbanisme et du Cadre de Vie (poste 70-96) et dans les mairies de CHARTRES - LE COUDRAY - MORANCEZ - VER-LES-CHARTRES - TH(VARS et MIGNIÈRES afin que les intéressés puissent en prendre connais-sance aux jours et heures d'ouverture habituelle au public de la préfecture et des mairies.

Durant cette période chacun pourra consigner ses observa-tions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à l'attention du commissaire-enquêteur.

M. Gérard FOUET, ancien colonel, directeur départemental de la prévention routière - domiciliée 8, rue de la Vallée-de-l'Eure 28600 LUISANT - est désigné comme commissaire-enquêteur par le tribunal administratif d'ORLÉANS.

Il recevra le public dans les mairies de : - CHARTRES: le mardì 28 mai 1991, de 9 h à 11 h;

le vendredi 28 juin 1991 de 14 h 30 à 16 h 30.

 LE COUDRAY : le mercredi 29 mai 1991, de 9 h à 11 h ; le vendredi 28 juin 1991 de 9 h à 11 h. MORANCEZ: le vendredi 31 mai 1991, de 14 h 30 à

le mercredi 26 juin 1991' de 14 h 30 à VER-LES-CHARTRES: le lundi 3 juin 1991, de 9 h à 11 h; le mercredi 26 juin 1991, de 9 h à 11 h.

~ THIVARS: le mercredi 12 juin 1991, de 9 h à 11 h. - MIGNIÈRES: le vendredi 21 juin 1991, de 9 h à 11 h.

A l'issue de l'enquête, une copie de l'avis du commissaireenquêteur sera déposée en préfecture d'EURE-ET-LOIR, ainsi que dans les mairies concernées afin d'être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture



25.50

# مكنا بن الاهل

apporter ainsi la preuve de la réa-

lité de ses bonnes intentions. Et

1992 sera une autre échéance, à

aborder le moment venu. Faute de

quoi, chat échaudé craignant l'eau

froide, on ne voit pas où nous

pourrions trouver en 1992 matière

Nous l'affirmons solennelle-

ment : sans négociation en 1991

dans un délai raisonnable, il ne

saurait être question pour nous de

nous inscrire dans la recherche

d'un accord salarial pour 1992. Le

gouvernement, s'il persistait dans

sa stratégie, entrerait dans l'His-

toire comme le fossoyeur de la

politique salariale contractuelle

Secrétaire général de la FEN

Secrétaire général de l'UFFA-

Secrétaire général de la FGAF

Secrétaire générale de l'INTER-

Président de la Fédération Fran-

çaise des Cadres des Fonctions

FON-CFTC

Publiques CFE/CGC

**JEAN-PIERRE GUALEZZI** 

NICOLE PRUDHOMME

**CHRISTIAN CHAPUIS** 

YANNICK SIMBRON

MICHEL AGOSTINI

dans la fonction publique.

à réhabiliter le dialogue social.

# **ÉCONOMIE**

POINT DE VUE

Lanchante Geografia

A STATE OF THE STA

Market Anna Carlotte Control

Self Programme of the Property

CONTRACT OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

great the adjustment to the con-

The state of the s

THE PERSON AS A SECOND

Market B. T. C.

Générale Ordinaire

WHERE THE PARTY THE PARTY NAMED IN

BOOK IN SHIPTING

# Fonction publique : la dernière chance

le premier ministre a réuni le 11 avril demier un troisième séminaire gouvernemental sur le renouveau du service public. Il y affirme sa volonté de renouer le dialogue social dans la fonction publique par le moyen d'une commission associant les organisations syndicales représentatives à la conduite dudit renouveau dans la plénitude des thèmes qui s'y

Mais en même temps, comme pour se contredire et semer le doute sur la réalité de ses bonnes intentions, il lance, sans les avoir précédées de la moindre concertation, une série de mesures touchant à des domaines éminemment sensibles telles que la déconcentration administrative.

Qu'on ne se méprenne pas : ce ne sont là que des∉ effets d'annonce». L'entreprise de renouveau, enjeu majeur pour notre société, ne réussira que si elle parvient à s'appuyer sur l'adhésion et le dynamisme des agents publics en répondant à leurs attentes légi-

« La richesse de notre administration, écrivait M. Michel Rocard dans sa circulaire de février 1989 ouvrant son « grand chantier » du renouveau, ce sont avant tout les hommes et les femmes qui la composent. Ce n'est pas en dévalorisant les fonctionnaires que l'Etat et les collectivités publiques seront mieux gérés. 🦫 🖰

> Il reconnaissait par ailleurs (décembre 1990) que « depuis la crise de 1971, on a fait payer au service public, c'est-à-dire à ses fonctionnaires, plus que sa part dans l'effort de rigueur, ce qui s'est traduit par une dégradation des conditions de travail et une stagnation du pouvoir d'achat ». Notre pays a la chance d'avoir une

sont majoritairement représentés par des organisations syndicales attachées à la résolution concertée des problèmes et soucieuses de la qualité du service rendu au public.

Mais la politique contractuelle est en crise depuis plus d'un en pour cause de mauvaise application par le gouvernement de l'accord salarial biennal signé en 1988 par cinq organisations syndicales de fonctionnaires sur sept. Ce contentieux, et la crise de confiance qui en découle, interdisent aux partenaires sociaux de s'engager dans toute nouvelle négociation salariale sans en clarifier de façon concomitante les

#### De prétexte en prétexte

De prétexte en prétexte - crise du Goffe, mauvaises prévisions de croissance économique, rentrées insuffisantes de la TVA, etc., - le gouvernement retarde l'échéance et en même temps alourdit le contentieux. Ses intentions sont évidentes : gagner du temps pour faire l'impasse sur l'année 1991 en espérant trouver un accord pour 1992 pour lequel il sera prêt à donner toutes garanties de

Un tel jeu est dangereux car il assassine la politique contractuelle, li fait perdre aux tenants de celle-ci leur crédibilité en mettant en cause leurs options essen-

Les responsables de notre pays n'ont pas le droit de jouer ainsi avec l'un des piliers de la démocratie qu'est le mouvement syndical responsable, comme avec l'avenir du service public. Il faut raison retrouver. C'est tout de suite que le gouvernement doit

SOCIAL

Publiant ses prévisions à l'horizon 2010

### L'ARRCO tente de dédramatiser le débat sur l'avenir des retraites

L'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) a rendu publiques, lundi 6 mai, ses prévisions en matière d'évolution de ses charges à l'horizon 2010. Ces projections se révèlent, selon M. Jean Picot, directeur général de l'ARRCO, moins pessimistes que ne l'avait laissé entendre le Livre Blane sur l'avenir des retraites qui estimait le déficit de ce régime à l'horizon 2010 à 30 milliards de francs.

Reprenant l'hypothèse retenue dans le Livre blanc d'une progression annuelle de 1 % des effectifs coti-sants, l'ARRCO dégage trois scéna-rios, suivant la hausse de pouvoir d'achat retenue. Ecartant l'estimation gouvernementale d'une augmenta-tion de 2 % du pouvoir d'achat des retraites, jugée improbable, M. Picot a indiqué que le déficit du régime s'élèverait, au pire, à 16,9 milliards de francs avec une hausse de l % de ce pouvoir d'achat. Privilégiant l'hypothèse d'une progression de 0,5 % du pouvoir d'achat des pensions, M. Picot a évalué ce déficit à 5,6 milliards de francs (pour un montent plobel d'allocations par le progression de 1,5 milliards de francs (pour un montent plobel d'allocations per le progression de 1,5 milliards de francs (pour un montent plobel d'allocations per le progression de 1,5 milliards per le progression de 1, montant global d'allocations versées égal à 128,8 milliards de francs), qui serait, précise-t-il, couvert par une augmentation de 4 % des cotisations.

**AÉRONAUTIQUE** 

Avant de regrouper leurs industriels

## La France et l'Allemagne vendront ensemble leurs hélicoptères

Les groupes français Aérospatiale et allemand MBB (Messerschmitt-Bolkow-Blohm) ont annoncé, lundi 6 mai, à Paris, la constitution d'un d'un projet plus ambitieux. Ultérieurement, il est prévu la filialisation des deux divisions «hélicoptères» de MBB et Aérospatiale, puis l'apport de groupement d'intérêt économique, baptisé Eurocopter International GIE, qui est un organisme (à responsabilité égale entre les deux partenaires) de vente et de commercialisation des hélicoptères conçus par ces deux constructeurs aéronautiques. Cette création préfigure le regroupement industriel, par ces deux mêmes sociétés, de leurs divisions «hélicontères» de part et d'autre du Rhin. Le projet a été approuvé par la Commission de Bruxelles (le Monde du 28 février).

Basé à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), le GIE Eurocopter International intégrera les équipes commer-ciales des divisions spécialisées de MBB et Aérospatiale, qui proposeront à la clientèle une gamme de sept modèles différents d'hélicoptères. Cet accord s'étend au marché mondial, sauf l'Amérique du Nord où, provisoirement, les deux filiales qui sont installées aux Etats-Unis continueront de travailler chacune pour soi.

Le chiffre d'affaires confondu des deux sociétés a été de 10 milliards de francs en 1990 et, à elles deux, les divisions «hélicoptères» concernées réunissent aujourd'hui plus de I 500 clients civils et militaires dans cent vingt pays. La constitution de ce GIE n'est qu'une étape sur la voie

deux divisions «bélicoptères» de ces deux structures industrielles à une société holding - à créer - qui s'appellera Eurocopter SA et qui contrôlera les actions techniques industrielles et commerciales des Deutschland et Eurocopter-France.

Le GIE Eurocopter International se transformera ensuite en une société anonyme détenue à 100 % par Euroactuelles ou à venir dans les domaines civil et militaire (comme, par exemple, les bimoteurs BO-105 ou BO-108 allemands et les himoteurs Ecureuil. Dauphin, P-120 ou Super-Puma francais), Aérospatiale et MBB sont asso-ciées pour deux programmes trés importants : le nouvel hélicoptère de combat Tigre, qui vient de faire son premier voi (le Monde du 30 avril) et qui représente un investissement de 38 milliards de francs pour la France, et le nouvel hélicoptère logistique NH-90, auquel ont prévu de participer l'Italie et les Pays-Bas et qui devrait obliger la seule armée de terre française – indépendamment d'une commande propre à la marine nationale – à engager une dépense globale de 23 milliards de francs environ.

# Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopleur : (1) 40-65-25-99

ADMINISTRATION : 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10

EJité par la SARL le Monde Danée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Princineux associés de la société Société civile

Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant.

Jacques Lesourne, président Françoise Huguet, directeur général hilippe Dupuis, directeur commercia Tél. : (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F

94852 JVRY Codes

Le Monde TÉLÉMATIQUE

et publication, nº 57 : ISSN :0395-2037

Renseignements sur les microfilms et index du Monde su (1) 40-65-29-33

| 1, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-60-32-90 |         |                                      |                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| TARIF                                                                         | FRANCE  | SUISSE - BELGIQUE<br>LUXEMB PAYS-BAS | AUTRES PAYS<br>Voie normale-CEE |  |  |  |  |  |
| 3 mois                                                                        | 460 F   | 572 F                                | _790 F                          |  |  |  |  |  |
| 6 paois                                                                       | 890 F   | 1 123 F                              | 1 560 F                         |  |  |  |  |  |
| an                                                                            | 1 620 F | 2 086 F                              | 2 960 F                         |  |  |  |  |  |

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

# BULLETIN D'ABONNEMENT

| Durée choisie : 3 mois 🗆 | 6 mois 🗆      | I an |
|--------------------------|---------------|------|
| Nom :                    | Prénom :      |      |
| Adresse:                 | Code postal : |      |
| Localité :               | Pays: _       |      |

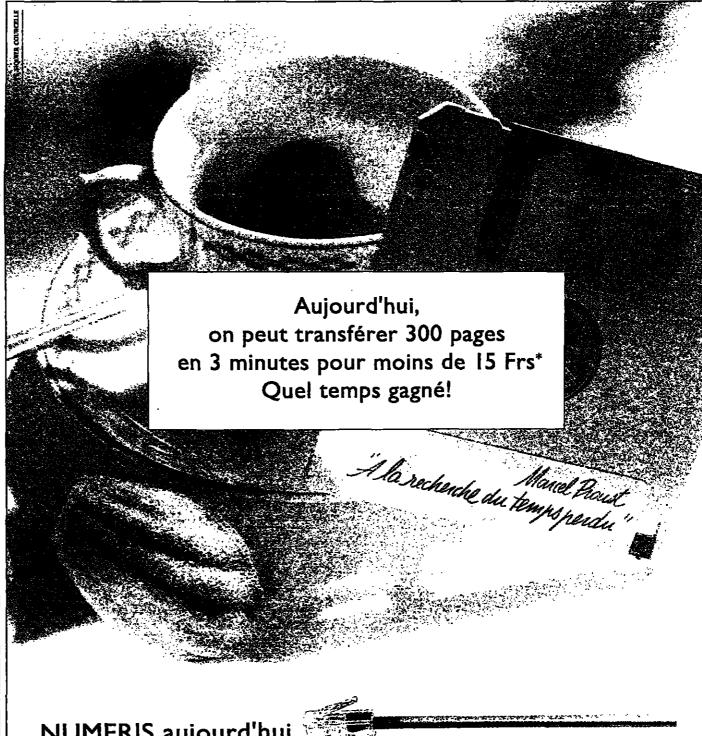

# NUMERIS aujourd'hui.

Directement de micro à micro. L'un des avantages de Numéris, c'est la possibilité de faire dialoguer vos micros avec ceux de vos clients, sans intermédiaire, instantanément, en toute sécurité. Numéris aujourd'hui, c'est un seul et même réseau pour transmettre la voix, les données, les images, rapidement et avec la qualité numérique. Partout en France, quelle que soit la taille de votre entreprise, Numéris est disponible. Parce qu'il est un standard international, il vous garantit la pérennité de votre investissement. Pour découvrir tous les avantages de Numéris, consultez votre agence FRANCE TELECOM ou appelez le NoVERT 05 28 18 28 Prix de la transmission d'un fichier de 1 méga-octet sur une distance supérieure à 100 km, en 3 minutes, soit 11,07 francs H.T.

NUMERIS. TOUT COMMUNIQUER PLUS SIMPLEMENT.



Confronté à un déficit budgétaire qui s'accroît

Le gouvernement allemand confirme

la hausse de la TVA mais retarde

10 l

surv

CA

la baisse de l'impôt sur la fortune Confronté au problème d'un déficit budgétaire qui s'élargit au fur et à mesure que le coût de la réunification s'alourdit, le gouvernement allemand multiplie les décisions en matière fis-

Le ministre des finances, M. Théo Waigel a confirmé lundi 6 mai à Bonn que la TVA, dont le taux est actuellement de 14 %, serait relevée au début de 1993. Cette augmenta-tion dont l'importance n'a toujours pas été précisée (le futur taux sera de 15 ou 16 %) rapportera des recettes supplémentaires très importantes à l'Etat fédéral: 12,5 milliards ou 25 milliards de marks selon le choix qui sera fait, soit un peu plus de 42 milliards de francs ou un peu moins de 85 milliards de francs. Outre les dépenses entraînées par la réunification, Bonn doit financer son soutien à la guerre du Golfe et les aides à l'URSS.

L'alourdissement dans un peu moins de deux ans de la TVA alle-mande a l'avantage d'aller dans le sens du rapprochement des taux dans la CEE. La France, par exemple, dont le taux central est de 18,6 % pourrait tendre vers un taux à 16 % comme l'Allemagne, taux qui est justement dans la marge recommandée par la Commission de Bruxelles.

plémentaires, l'Allemagne doit en même temps éviter de trop affaiblir une conjoncture encore florissante mais qui risque de fléchir. M. Waigel a reconnu ainsi, lundi devant la Fédération des conseillers fiscaux, que l'augmentation temporaire de 7.5 % de l'impôt sur le revenu annoncée fin janvier risquait effectivement d'avoir une incidence négative sur l'économie allemande, incidence qui sera compensée a-t-il souligné par les mesures importantes d'aide aux Länder de l'Est décidées le 8 mars.

C'est aussi pour ne pas amputer les recettes des anciens Länder qui les perçoivent que la réduction de moitié de l'impôt sur le patrimoine des entreprises et des particuliers interviendra au début de 1993 et non dès 1992 comme il avait été dit. La perte sera en effet importante, d'au moins 750 millions de marks par an a précisé le ministre. Enfin, dans le but d'alléger les charges des entreprises, la patente perçue par les municipalités sera supprimée à partir de 1993 dans les anciens Länder tandis que les taux d'amortissement des sociétés seront

### Le Crédit lyonnais rachète la Banca Jover en Espagne

Le Crédit lyonnais renforce son réseau en Espagne en rachetant une filiale du Banco Santander, la Banca Jover, la plus ancienne banque espagnole, créée en 1737 et très présente en Catalogne.

Le Crédit lyonnais, qui avait dejá repris, en 1990, le Banco Commercial Espanol, autre filiale du Banco Santander, disposera done d'une bonne implantation dans une région très dynamique sur le plan économique et proche de la France. Avec 2 000 salariés et 230 agences, le Crédit lyonnais détient désormais 1,5 % du marché espagnol et devient ainsi la première banque étrangère en Espagne. La Banca Jover lui apporte 98 agences et 750 personnes et lui permet d'accéder à la clientèle des particuliers, des PME

et des professions libérales. Le Banco Santander et le Crédit lyonnais se sont refusés à préciser le prix de la transaction, qui s'élèverait à quelque 3 milliards de francs. L'opération, qui a nécessité le rachat par le Banco Santander des 30 % que la Caripio italienne détenait dans la Banca Jover, doit être approuvée par les autorités

a Accord pour la fusion des deux entreprises espagnoles de construction Conycon et Focsa. - Les conseils d'administration de Fomento de obras y construcciones (Focsa) et de Construcciones y contratas (Conycon) ont conclu, le 6 mai à Madrid, un accord pour engager un processus de fusion entre les deux entreprises, deux des plus importantes du secteur de la construction en Espagne, a indiqué un communique des deux sociétés. La fusion entraînera la constitution d'une seule société, Fomento de construcciones y contratas SA, qui deviendra l'une des plus importantes du secteur en Europe, avec un chiffre d'affaires estimé de 330 milliards de pesetas (près de 20 milliards de francs) en 1991. -

 American Airlines reprend trois lignes de TWA vers la Grande-Bretagne. - Les compagnies American Airlines et TWA ont mis la dernière main à leur accord sur le transsert de l'une à l'autre de trois lignes entre Londres-Heathrow d'une part et New-York, Los Angeles et Boston d'autre part. Pour ces nouveaux droits de trafic qu'elle entend exploiter à partir du 2 juillet prochain, American versera à TWA, qui a un besoin urgent de liquidités, 445 millions de dollars (2,6 milliards de francs). Cette cession ne deviendra définitive qu'après la décision du tribu-nal américain saisi par la ville de Saint-Louis et trois syndicats du personnel de TWA qui tentent de s'y opposer.

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

# **Wagons**

Lors de sa séance du 26 avril 1991, le conseil d'administration, sous la présidence de Jean-Marc Simon, a arrêté les comptes de la compagnic pour l'exercice 1990 et examiné les comptes consolidés du groupe.

Le chiffre d'affaires consolidé global du groupe progresse de 2,6 %. A périmètre constant, le chiffre d'affaires progresse de 7,3 %.
 Le chiffre d'affaires se répartit par secteur d'activité de la façon suivante :

· Montants en millions de francs belges Rappel 1989 11 557 17 159 14013 38664 10063 4983

98 947 96 439 Les résultats consolidés pour l'exercice 1990 se présentent de la manière suivante ;

| En millions de francs belges  | 1990   | 1989   |
|-------------------------------|--------|--------|
| Résultat courant              | 2486   | 3096   |
| Résultats exceptionnels       | - 439  | - 163  |
| Impôt sur le résultat         | - 1285 | - 1345 |
| Résultat net - part du groupe | 347    | 1 462  |
| - minoritaires                | 215    | 126    |

Comme cela avait déjà été annoncé per la compagnie, ce résultat est la conséquence de l'accroissement de l'endettement lié à la participation dans Sodexho, et à la perte d'activité et de marge prévue dans le ferroviaire suite à la renégociation de certains contrats. D'autre part, les difficultés persistantes d'Europear en Grande-Bretagne ont amené ce groupe à provisionner d'importants coûts de restructuration qui représentent à eux seuls la moitié de la dégradation du résultat du groupe Wagons-Lits.

Par ailleurs, il faut noter que, malgré certaines difficultés dues à la crise du Golfe en fin d'année, les résultats de l'hôtellerie et de la restauration ont progressé de manière sensible. 3. – L'Assemblée générale des actionnaires, convoquée pour le 22 mai prochain, sen appelée à statuer sur les comptes de la société-mère qui dégagent un bénéfice de 1 111 millions contre 1 416 millions en 1989, il sera proposé un dividence unitaire de 100 francs (129 francs en 1989) aux actions ordinaires et de 106,66 francs aux actions ANV

### NEW-YORK, 6 mai = Etale

Wall Street a'est repris lundi 8 mai en clâture, après avoir cédé du terrain durant l'essentiel de la séance en reison principalement des inquiétudes liées à l'état de santé du président américain George Bush. En baisse de plus de 18 points à la miséance, l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a clôturé à 2 941,64 points en hausse de 2,78 points (0,09 %). L'activité a été très faible avec qualque 129 millions d'actions seulemant échangées. Le nombre des titres en baisse à légèrement dépassé calui des valeurs en hausse : 778 contre 736. En revanche, 527 titres sont restés inchangée.

L'hospitalisation au cours du

527 titres sont restés inchangés.
L'hospitalisation au cours du week-end de M. George Bush, pour un dysfonctionnement cardiaque, a encouragé les opérateurs à la prudence en début de séance. Toutefois, le marché a détoumé son attention du président après le retour de celui-ci à la Maison Blanche. Les investisseurs ont efors procédé à des ventes, avant le publication cette semaine de l'indice des prix de gros et l'adjudication de 37 milliards de dollars en bons du Trésor aux Ettis-Unis.

| VALEURS                                                                                                           | Cours da<br>3 mei                                                                                         | Cours du<br>6 min                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcon A17 Boaling Chase Manharten Bank Du Post de Nemours Eastmen Kodek Gosen Ford General Blectre General Motors | 70 1/2<br>37 3/8<br>46 3/4<br>18 1/4<br>42 3/4<br>41 1/8<br>59 3/6<br>34 1/4<br>72 5/7<br>8 1/6<br>21 7/8 | 71 1/2<br>37 1/8<br>48 7/8<br>18 1/2<br>43<br>41 3/4<br>56 7/8<br>33 3/8<br>72 7/8<br>37 1/2<br>22 5/8 |
| Goodyeer BM ITT Mobil OI Prior Schlumberger Teasco Usal Corp, ex-Allegs Liston Carbide USX Westinghouse           | 21 //8<br>106 3/8<br>60 1/8<br>68 7/6<br>67 3/4<br>64 1/9<br>67 5/8<br>185<br>18 5/8<br>33                | 103 3/8<br>59 7/8<br>59 3/8<br>57 1/2<br>50 3/4<br>156 3/4<br>156 3/4<br>12 7/8                        |

### LONDRES

Clos Les marchés financiers ont chôme lundi 6 mai en Grande-Bre-tagne en raison du Bank Holliday.

## **JERUSALEM**

### **Imposition** des plus-values boursières

Le ministère israélien des finances a décidé fundi 6 mai d'imposer les plus-values boursières réalisées par les entreprises, afin de finançer l'intégration des nouveaux immigrants juifs soviétiques. Cette mesure, qui concerne uniquement les entreprises et non les particuliers, dont les gains en Bourse demeurent exemptés d'impôts, devrait rapporter environ 300 millions de francs par an.

## PARIS, 6 mai 🖡 Terne

# La perspective d'une semaine entrecoupée de deux jours fériés, mercredi et jeudi, n'inciteit pes les intervenants à investir en force intervenants à investir en force sur le marché français lundi 6 mai. Au contraire, les gestionnaires étalent sur la réserve dès les premiers échanges, d'autant plus que deux grandes places internationales, Londres et Tokyo, étalent fermées le 6 mai. L'indice CAC 40, après avoir quvert sur une note indécise (- 0,07 %), perdait 0,70 % en début d'aprèsmidi dens un marché très calme. Au fil des heures, les pertes diminuaient pour n'être plus à la clôture que de - 0,19 %.

nuaient pour n'etre piùs à la clôture que de - 0, 19 %.

Sur le marché boursier comme sur celul des changes, les opérateurs étalent attentifs à l'hospitalisation du président américain Georges Bush. Sur le plan national, la décision de la Banque de France de laisser ses teux inchangés lors de son appel d'offres lundi a provoqué peu de réactions, les investisseurs ayant pour la plupart anticipé cette décision. L'institut d'émission a ainsi injecté 7,9 milliards de francs de liquidités sur le marché monétaire lundi, sans faire varier ses taux. Les propos rassurants tenus par le ministre de l'économie et des finances, M. Pierre Bérégovoy, selon lesquels l'économie mondiale va repartir au second semestre, vont à l'encontre de l'opinion des patrons de PME-PMI. Selon le baromètre Tribune de L'Expansion-Sofres-Crédit du Nord, cesdirigeants d'entreprises sont gagnés par le pessimisme. Ils sont 78 % à partager ce sentiment, solt quatre fols plus qu'il y a un an.

# TOKYO, 7 mai ↓

# La Bourse de Tokyo a ter-La Bourse de Tokyo a terminé la séance de mardi en repti, au terma d'une journée léthargique. L'indice Nikkei a cédé 135,72 points à 26 4342,14, soit un repti de 0,51 %. Le volume d'actions échangées, environ 220 millions, a été le plus faible depuis le mois de janvier.

Selon les opérateurs, le manque d'affaires, et surtout le manque d'intérêt, au lendemain de ce long week-end de quatre jours, sont très décevants. L'une des raisons de cette attitude est due à la décleration de la Banque du Japon, selon laquelle il n'y aurait

| VALEURS                                                                                                                | Cours de<br>2 mai                                                         | Cours du<br>7 mai                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aksi<br>Bridgestone<br>Cason Cason Figi Back Hoods Motors Missishita Securic Missishita Heavy Sony Corp. Toyong Motors | 970<br>1 100<br>1 610<br>2 750<br>1 400<br>1 756<br>776<br>5 220<br>1 870 | 950<br>1 100<br>1 510<br>2 750<br>1 380<br>1 750<br>765<br>6 220<br>1 850 |

## FAITS ET RÉSULTATS

ul La Société générale prendra une participation dans une banque d'affaires new-yorkaise. — La Société générale a annoncé son intention de prendre une participation minoritaire dans la banque d'affaires new-yorkaise Lodestar. Cette opération doit obtenir l'accord du Federal Reserve Board. Elle permettra aux deux partenaires de rapetra de la partenaire de la Federal Reserve Board. Elle per-mettra aux deux partenaires de rap-procher leurs activités dans le domaine des fusions-acquisitions. Lodestar, créée en 1988 par Ken Miller, actuel directeur général, emploie une vinglaine de spécia-listes dans ce secteur. Elle exerce son activité aux Etats-Unis, mais est également présente en Asie par le biais d'un de ses actionnaires, la maison de titres iaponaises y amaimaison de titres japonaise Yamai-chi Securities. La Société générale compte vingt-deux spécialistes des fusions-acquisitions, répartis entre Paris, Londres et Francfort.

Paris, Londres et Francfort.

O Schnelder prolonge son OPA sur Square D au 10 mai. — Le groupe Schneider a pour la troisième fois décidé de prolonger son offre publique d'achat (OPA) sur le fabricant de matériel dicetrique Square D, ne se décourageant pas malgré tous les obstacles dressés sur sa route par la société américaine. L'OPA est prolongée jusqu'au 10 mai. Au 3 mai, à 1'issue de la seconde prolongation, les actionnaires de Square D avaient apporté à Schneider 16 386 550 actions, ce qui, ajouté aux 318 000 titres déjà détenus, représente 71,3 % des actions en circulation. En outre, 171 896 actions privilégiées du plan d'option. tions privilégiées du plan d'option des salariés ont également été

o Rhône-Ponlenc contraint de garder sa filiale Rhoryl. – Rhône-Poulenc, qui devait vendre sa filiale
Rhoryl au groupe textile alsacien
Cernay, a été contraint de renoncer
à son projet en raison des difficultés de la conjoncture dans le textile, a annoncé lundi 6 mai le
groupe chimique. Un protocole
avait été signé et annoncé en début
d'année entre le groupe chimique
public et la societé alsacienne (le
Monde du 30 janvier) pour la cession de Rhoryl, firme spécialisée
dans la chlorofibre, une fibre textile à base de PVC utilisée dans les
sous-vétements chauds. Mais n les
hypothèses de synergie et de complementarité prises en compte lurs
de la népociation préliminaire fin
1990 unt du être revuer en raison de
la baisse des volumes d'activité liée
à la conjoncture textile », selon le
communiqué de Rhône-Poulenc.
Le groupe va s'employer « à rechercher de neuvelle solutions suscen- Rhône-Poulenc contraint de gar
Phâne-Poulenc contraint de gar
Phâne-Poulence contraint de gar-Le groupe va s'employer » à recher-cher de nouvelles solutions suscep-tibles d'assurer la pèrennité et le développement » de la chlorofibre. o Banques populaires : résultat en baisse de 8 %. - Le Groupe des

Banques populaires a enregistré en 1990 un recul de 8,4 % de son résultat net d'exploitation à 1,44 milliard de francs contre 1,57 milliard en 1989. Le bénéfice net (1,18 milliard de francs en 1990 contre 1,13 en 1989) s'est néanmoins amélioré de 4 %, pour ceurs d'opérations hors exploits. cause d'opérations hors exploita-tion. Le recul du résultat net d'ex-ploitation est du à la progression de 31,5 % des dotations aux provi-

sions sur les risques domesti o La Scoa cède Primel à Hubsch Alimentaire. – Le groupe Scoa a annoncé lundi é mai la cession à la société Hubsch Alimentaire, implantée à Hagueneau dans le Bas-Rhin, de la société Primel, une firme du Finistère, spécialisée dans les produits de la mer (frais, surgelés et plats cuisinés). Scoa, qui a entrepris un vaste plan de restructes et plats cuisines). Scod, qui a entrepris un vaste plan de restruc-turation en vue de son redresse-ment, a estimé que Primel, dont elle était propriétaire depuis 1986, se trouvait en dehors de ses nou-veaux objectifs stratégiques.

veaux objectifs stratégiques.

D Olipar sort du roege en 1990. –
Le groupe Olipar, holding de la
société de charcuterie Olida, a
dégagé en 1990 un bénéfice net
jeonsolidé de 7 millions de francs
après avoir perdu 58,1 millions lors
de l'exercice précédent. Dans un
communiqué publié lundi 6 mai,
Olipar indique que le bénéfice de la
société mère s'est monté à 10 millions contre 5 millions en 1989.

E Siacannur devient l'un des prin-

Singapour devient l'un des principaux actionnaires de Brierley. 
Le gouvernement de Singapour va devenir l'un des principaux actionnaires de Brierley laveatments Ltd. (BiL), une société basée en Nouvelle-Zélande, et va acquérir une grande partie de ses intérêts dans l'hôtellerie britannique, a annoncé BiL lundi 6 mai à Wellington. L'accord conclu per BiL avec les autol'hôtellerie britannique, a annoncé Bil. lundi 6 mai à Wellington. L'accord conclu par Bil. avec les autorités de Singapour rapportera 786 millions de dolfars néo-zélandais (2,7 milliards de francs). Bil. a ainsi vendu 30 % de ses actions Mount Charlotte – dont il avait pris le contrôle en 1990 – à la société d'investissement du gouvernement de Singapore (Investiment Corporation, OfC) et à Temasek Holdings, qui regroupe les entreprises nationalisées du pays, pour une somme totale équivalant à 2,3 milliards de francs. Conformément au second volet de l'accord, les entreprises singapouriennes vont recevoir 120 millions de nouvelles actions Brierley, d'une valeur de 126 millions de dolfars néo-zélandais (0,4 milliard de francs). Temasek et GIC détiendront 4,7 % des actions de Bill. Les deux sociétés ont annoncé leur intention de porter ce chiffre à 10 %.

## **PARIS**

| Second marché (Malaction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                                                                           | Dernier<br>cours | VALEUR\$                                                                                                                                                                                                                           | Cours<br>préc. | Demier<br>cours |  |  |
| Alcatal Cables Amount Associes BAC Bque Vernes Boron (Ly) Boisser (Lyon) CAL-de-Fr. (LCL1) Catherian Cardil CEGEP CF.P1 CCNJMA Codetour Comiorana Deuman Grand Caron Frankoperis GFF (group fon.f) Grand Lurre Gravouraph Grand Curre Gravouraph | 3855<br>250<br>160<br>889<br>371<br>210<br>1100<br>400<br>705<br>179<br>310<br>920<br>256 10<br>256<br>475<br>249<br>475<br>263 20<br>1313<br>406<br>135 20<br>235<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129 | 216 50 a         | ICC ENA Idiacova Invinos Homistre IP B M Loca unussis Locanic Maria Comen Moles Prestaury Pash Hipsoch Racei Racei Roose Alp Ecu Ay i Sertio Sertio Sopia TFI Thermador H, Eyi Uning Vel et Ce Y S-Laurent Groupe  LA BOURSE  36-1 |                |                 |  |  |

| Notionnel 10<br>Nombre de contral | MATIF<br>9%. ~ Cotation en pourcentage du 6 mai 1991<br>s : 22 073 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                   | ÉCLIÉANICES                                                        |

| COURS          |                  | ÉCHÉ        | ANCES        |                  |
|----------------|------------------|-------------|--------------|------------------|
|                | Juin 91          | Sep         | t. 91        | Déc. 91          |
| enier          | 106,99<br>196,94 | 10          | 6,92<br>6,98 | 196,82<br>187,19 |
|                | Options          | sur notionn | ei           |                  |
| LIX D'EXERCICE | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS      | DE VENTE         |
|                | Juin 91          | Sept. 91    | Juin 91      | Sept. 91         |
| 07             | 0,47             | 1,24        | 0,56         | 1,30             |

| Volume : 3 377.  | (M2/           | 4 1 11-}       |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| COURS            | Mai            | Juin           | Juillet        |
| DernierPrécedent | 1 836<br>1 819 | 1 829<br>1 819 | 1 823<br>1 819 |

### **CHANGES**

### Dollar : 5,85 ↓

Mardi 7 mai, à Paris, le dollar a continué sa légère baisse à 5.85 francs, contre 5,8750 francs au fixing de lundi. Les opérateurs ont retrouvé leur calme après les retrouvé leur calme après les remous provoqués par l'annonce des problèmes de santé du prési-dent Bush. A Tokyo, après la lon-gue clôture de la golden week, le dollar a clôturé à 138,42 yens, en progression de 0,74 yen par rapport à la dernière clôture de jeudi.

FRANCFORT 6 mai 7 mai Doffar (en DM) ... 1,7330 1,7305 TOKYO 6 mai 7 mai Dollar (ea yens).. Clos 1,3842

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) \_\_\_ 9 5/16-7/16 %

### PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 7 mai 6 mai

**BOURSES** 

~ <del>\_</del>

Valeurs françaises ... 119,40 119,20 Valeurs étrangères ... 114,10 114,00 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 486,01 487,70 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1832,31 1828,77

**NEW-YORK** (Indice Dow Jones) . 2 938,86 2 941,64 LONDRES (Indice e Financial Times a) 3 mai 2 522,70 1 973,90 145,50 84,88 Mines d'or.... Fonds d'Etat.

FRANCFORT 1 631,84 1 623,99 TOKYO

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|           | COURS DU JOUR |         | COURS DU JOUR UN MOIS DI |           | DEN    | X MOIS | SIX MOIS        |         |  |
|-----------|---------------|---------|--------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|---------|--|
|           | + bas         | + hant  | Bep.+                    | ou địp. – | Rep. + | ou dip | Rep.+           | ou disp |  |
| S EU      | 5.8580        | 5.8610  | + 163                    | + 173     | + 325  | + 345  | + 860           | + 910   |  |
| Ś can     | 5.0868        | 5,0917  | - 6                      | + 7       | + 6    | + 32   | - 21            | + 47    |  |
| Yen (100) | 4,2235        | 4,2287  | + 38                     | + 48      | + 94   | + 114  | + 289           | + 340   |  |
| DM        | 3,3842        | 3,3873  |                          | + 16      | + 6    | + 27   | - 31            | + 17    |  |
| Florin    | 3,00-16       | 3,0069  | - 3                      | + 5       | - · t  | + 13   | - 28            | + 6     |  |
| FB (100)  | 16,4500       | 16,4630 | + 20                     | + 70      | + 10   | + 140  | - 150           | + 150   |  |
| FS        | 3,9981        | 4,0020  | + 16                     | + 33      |        | + 60   | + 119           | + 179   |  |
| L(L 000)  | 4,5726        | 4,5768  | – 10t                    | - 75      | - l73  | - 137  | - 545           | - 474   |  |
| £         | [10,0350      | 10,0430 | - 240                    | - 2f0     | - 396  | - 340  | - 1 <u>02</u> 0 | - 900   |  |

### **TAUX DES EUROMONNAIES**

|  | \$ E-U |  | 8 7/8<br>9 1/4<br>9 1/8<br>8 5/8<br>11 1/4<br>12 1/8 |  |  |  |  | (( 1/4 | 5 1/8<br>7 7/8<br>9 1/4<br>9 5/1<br>9 3/8<br>8 3/8<br>11 1/2<br>11 3/8<br>9 1/4 |
|--|--------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|--|--------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------|

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en de matinée par une grande banque de la place.

## Le Monde-ML **ENTREPRISES** à 22h15 sur RTL

Mardi 7 mai Jean-Claude Georges-François directeur

Mercredi 8 mai En raison de la ediferation de la victoire de 1945 Il n'y a pas d'émission.





.. -. . - ..

1 ....

• Le Monde ● Mercredi 8 mai 1991 21

| MARCHÉS I | FINANCIERS |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

| Facand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TATIONED TINANCIEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Second marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOURSE DU 7 MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h 12                           |  |  |  |
| mes cours VALEURS Com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Competer VALEURS Cours précid. |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3950 C.N.E.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +-1                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 918 (7.1-year, T.P 925 215 (Cut Fernar, 218 227 227 227 227 227 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1120 Saint Gobain T.P. 1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 may [7 kV] [managed 3/20] [ ] [ 7 7/20] [Report [ 4070 ] ] ] [ page [ 1 p. do ] ] ] [ m. ] ] [ m. ] ] ] ] ] [ m. ] ] ] [ m. ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2280   Appen Prizers   2244       530   Desset Averifor   494     154     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155     155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |
| 100 mg 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177 Red France 122 21 Sogne 304 77 30 117 Imm Demost 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250   Ball Investiges   BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abstract    |                                |  |  |  |
| The state of the s | 380   Bertrard Fazza   380     186   East Int (PP   182     310   Nortice (PM   319     310   Script   553     200   Mc Donald's   195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195 70     195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |  |  |  |
| Marine Control of the | 900 Bollon Tach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |  |  |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 575 Bourgues 565 1380 Eror 1425 162 Packing in 173 173 173 1890 Planting 173 1891 Professional Inc. 173 1891 Professi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |  |  |  |
| 66.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1         |                                |  |  |  |
| <b>66.19</b> ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 Caston ADP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |
| MATIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 LLSC U.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |  |  |  |
| - Column of the  | 375 C.E.G.I.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |
| The state of the s | 300   U.F.   311       1290   Hutchinston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SSU   CES   1000   SSO   |                                |  |  |  |
| A Commence of the Commence of  | 535 [C]CA RB 520       475       490 20     490 20       1380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Circuits Face   398   1080   Instructivistic   1020   1520   Selemon Ly   1520     1190   Drescher Bank   1305   295   Voivo   295 50     132   Child Reduct   460   760     143 60   760     143 60   760     143 60   760     143 60   760     143 60   760     143 60   760     143 60   760     144 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760     145 60   760   760     145 60   760   760     145 60   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760   760     |                                |  |  |  |
| A CONTRACT OF THE PARTY OF THE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |  |  |
| CAC 40 A TERME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPTANT (sélection) SICAV (sélection) 6/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |  |  |  |
| <b>編集</b> () 幸事(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS du nom. coupon VALEURS préc. cours VALEURS préc. cours VALEURS préc. cours VALEURS Frais incl. net VALEURS Frais incl. net VALEURS Frais incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | net                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligations CLIT.A.M. [8] 989 Magnet. 750 Etrangères Action 227 12 221 04 Pricti Cour 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31 128929 31            | 23 90<br>75 01<br>23 95 •      |  |  |  |
| A STATE OF THE STA | Emp Est 8,8%77     8 41   Cogit   375     Navigation (Nat   105 42 + Fructifrance   862 75   831 95   Pro/ Associations   28718 90   267   267   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278               | 108 16<br>118 90 •<br>157 24 • |  |  |  |
| THE CHANGES BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,80% 795%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 63+<br>10 91<br>57 18       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp.Etat 11% 86         228         Constr.Mik Prov         32 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 28<br>28 92 •<br>04 52 •    |  |  |  |
| Market State Control of the Control  | OAT 1975 12/1997 549 Cr Universel Cist. 715 Packes ICP) 550 648 Chyster Corp. 79 AGF I M.O 613 95 599 98+ H.M. Monétaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 27+<br>33 71+<br>21 49+     |  |  |  |
| A STANCE OF THE  | OFT 10,30% 1985 Degrenore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 19+<br>90 09+<br>00 85+     |  |  |  |
| Company of the contract of the | CFT 10,25% nov 90 148 District Amenique. 232 85 223 17 St Honoré Real 13580 67 1355 CNA 10 % 1979 188 160 Listing Employee 2750 198 16 1231 22 Listing Amenique. 232 85 223 17 St Honoré Real 13580 67 1355 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 Listing Employee 257 45 246 84 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 1550 CNA 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 No. 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 No. 10 % 1979 198 188 St Honoré Services 198 17 00 No. 10 % 1979 198 188 St Honoré Services                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 56+<br>91 70+<br>90 76      |  |  |  |
| Property of the Control of the Contr | Ces Equis St.007 3 83   East Visit   1014   Publicis   718   Goodyser Tim   128 50   Avz Capital   156 94   150 18   Laffine Franco   319 52   306 49   Sécur-Gan   12731 44   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1245   1                                     | 81 80+<br>57 76<br>10 38       |  |  |  |
| S. W. Million and Parket B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNE 11,6% 85 9 58 Bactro-Banges 367 Roogler 452 Housywell be 355 Ann brestrooms 124 65 119 29 Laffins Oblig 141 39 135 63 Scor Associations 1684 20 166 CNI 1/82 5000F 3 53 Em May Park 3650 SACE PL 480 Johnnesburg 72 50 Ann NFI 114 43 109 50 Laffice Rendement 195 48 187 51 SFI-CNP Assur 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 688 07 68                                                                | 81 68+<br>48 55<br>02 29       |  |  |  |
| The second secon | C9H 10,90% ddc.85 344 Finalists 265 20 SA.F.I.C. Alcest 180 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 29<br>18 10<br>15 50        |  |  |  |
| TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY | CNCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 24<br>52 70<br>57 40        |  |  |  |
| Control of the second s | Ly, Essex cv 6.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 82<br>19 35<br>18 71        |  |  |  |
| All the state of t | France LARD   775     Sensis Maubeuga   400     Rodsman NV   159 50     Desc   1226 52   1195 70   Livrer Porteinal   707 82   687 20   Solid Investissaments   582 71   56   France SA (a.l.   1853     1853     Springer   182 16   Solistica   214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80   213     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214 80     214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 30 •<br>19 45<br>14 20 •     |  |  |  |
| HATTER AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALEURS préc. cours Gausser 925 Sevin 310 Serie Group 28 50 Drout Sécuris 251 06 240 25 Monece 5896 76 5996 76 Stratégie Rendement. 1293 82 125 STA Abstrategie 19 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 09<br>4 03<br>0 59 •         |  |  |  |
| LE MARCHE INTERBALLE PETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actions 6F.C. 335 Solid 545 Thom Heighest 27 Heigh Monteyna. 3000 Compil. Control              | 6 57<br>4 59<br>8 23           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agrobe (see Br.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 10+<br>16 01<br>13 28       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bairs C. Morasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371e<br>077e<br>1756e          |  |  |  |
| AND THE PARTY OF T | Beginn-Sey C. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 65+<br>1 96+<br>1 64+        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buttermann Internet   511     Internet   524   124622 48   Natio-Processis   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   126 86   12   12   126 86   12   12   12   12   12   12   12   1                              | 2 27+<br>G 71+<br>2 16+        |  |  |  |
| TAUX DES EL STATISTICALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cambrodge 537 690 d Loca-Explanation 295 306 800 1007 2118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 791+<br>399+<br>885+           |  |  |  |
| YAUX DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CEGF Frigur.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 75 •<br>7 11 •<br>6 72 •     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certifori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 49 •<br>1 83 •               |  |  |  |
| Contraction of the contraction o | CC (CP) 187     Institute   187     1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893   1893            | 2 24<br>6 59                   |  |  |  |
| The state of the s | MARCHE OFFICIEL COURS COURS DES BILLETS MONNAIES COURS COURS Lactuars de Monde. 310 Euroca Leaders. 1065 79 10034 75 Parbas Capacisation. 1374 31 1354 18895 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              |  |  |  |
| The second secon | France Vol. 1508 Euro Est. 5805 52 5601 55e Parities Paymoine. 581 94 558 22 PIRICITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | É                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Exists Unite (1 usd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l l                            |  |  |  |
| Se III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Page   100 cross   | ŀ                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gde Bretagne (1 L) 10 030 4 050 4 050 Fibre Latine (20 f) 378 52 1300 51 5 533 94 553 94 553 94 553 94 553 94 553 94 553 94 553 94 553 95 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                              |  |  |  |
| d Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autricite (100 ech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canada (1 \$ c=n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |  |  |  |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |  |  |

US MARCHE INTERBANCE TAUX DES EL TOTAL

10 L

mi

Suite

Lens)

M. Pierre Joxe a annoncé, lundi 6 mai, sa volonté de faire du renseignement de défense une arme, dont ceux qui la serviront auront une carrière valorisée, et il propose que soit étudiée, dans cette perspective, la mise en place - au ministère de la défense - d'un organisme central qui devrait réunir les compétences militaires existantes en la matière.

Le ministre de la défense a fait part de son projet aux stagiaires, civils et militaires, de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Ce n'est pas la première fois que M. Joxe évoque l'èventualité d'une direction que l'éventualité d'une direction à créer en France - du renseigne-ment de défense, qui pourrait être confiée à un officier général d'ac-tive ou à un civil. Depuis deux mois, en effet, le ministre de la défense a entamé une réflexion à ce propos, sur la base d'un rapport ancien du général d'armée aérienne (cadre de réserve) Francois Mermet, ancien « patron » de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), et sur les conseils de M. Philippe Rondot, qui est un spécialiste du renseignement au Proche et Moyen-Orient, où il s'est occupé de libérer des

orages français. Mais c'est la première fois que M. Joxe parle d'abondance, devant un cercle averti, des rai-sons qui l'ont amene à imaginer d'organiser en une arme le renseignement de défense, qui est, en France, réparti en plusieurs ser-

#### Des carrières valorisées

Déplorant « l'extrême dépenl'égard des sources américaines » pendant la guerre contre l'Irak et la faiblesse de nos moyens propres du renseignement engagés dans le Golfe » au point que « sans les renseignements alliés. nous etions presque aveugles ». le ministre de la défense estime : « Aujourd'hui, de façon paradoxale, nous sommes mieux ren-seignés pour conduire une bataille qu'une manauvre de théâtre et mieux renseignes pour conduire une manœuvre qu'une politique. » C'est là indirectement une critique du rôle, jugé insuffisant ou inadéquat par ceux qui en ont eu à connaître, de coordination du renseignement politico-militaire que doit normalement jouer le Secrétanale (SGDN) sous l'autorité du oremier ministre.

Après avoir identifié les organismes qui contribuent au rensei-gnement de défense sous son autorité, comme le Centre d'exploitation du renseignement militaire (CERM), la DGSE, la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD, qui est l'ancienne Sécurité militaire), la Délégation générale pour l'armement (DGA) et la Délégation aux études générales, proche de son cabinet ministériel, M. Joxe condamne « l'éclatement de la jonction du renseignement et l'ab-sence de coordination et de cohé-

rence générale ». Il entend, dit-il, mettre un terme à ce « morcellement » de l'appareil d'Etat.

" Il faut, a expliqué le ministre de la désense, élever le renseignement au statut d'une arme (1), ce qui correspondra à des mesures de reorganisation et de gestion », qui, a-t-il précisé en reponse à une question d'un stagiaire de l'IHEDN, ne sont pas arrêtées. toutes les options restant ouvertes M. Joxe a énuméré les moyens techniques du renseignement de

défense, comme les satellites d'observation (un domaine où la France est en avance et où elle est prête à partager son effort avec des Européens) ou comme l'informatique de commandement (ce que les Anglo-Saxons appellent le concept C31, c'est-à-dire un outil de traitement informatique pour commander, communiquer, contrôler et renseigner afin d'aider à la prise de décisions en période de crise ou de guerre). « La fascination technologique

ne doit pas nous détourner, a ajouté le ministre de la défense, des ressources humaines, faute de quoi serait négligé le fondement même de l'arme nouvelle du ren-seignement (...). L'attention portée aux personnels passe par une valorisation des carrières pour ceux qui doivent y servir », notamment dans les postes de haut niveau chargés de l'analyse et de l'exploitation des informations. « Dans cette perspective, a encore indique M. Joze, j'ai donné des directives au Comité du renseignement militaire, réactivé récemment, pour que soit étudiée, dans les meilleurs delais, la situation de la gestion des carrières ». « Nous nous posons nctamment la question, a conclu le ministre de la désense, de la mise en place au ministère de la défense d'un organisme central rassem blant toutes les compétences existantes en matière de renseigne-

(1) Chacune des trois armées (comme la gendarmerie) comprend plusieurs armes. Pour prendre un exemple. l'armée de terre est composée de l'arme blindée et eavalerie, de l'arme de l'artildu gênie, de l'arme du train, de l'arme

□ Un conseiller en matière de ventes d'armes au secrétariat d'Etat à la défense. - M. Marc Borel a été nommé conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à la défense, M. Gérard Renon, où il sera plus specialement chargé de suivre les questions de contrôle des exportations

[Né le 23 juillet 1962 à Paris, ancien élève de Polytechnique et de l'Ecole nationale des ponts-et-chaussées M. Marc Borel, après avoir travaille l'économie et des finances où il s'est occupé des financements « export » du secteur « Asie du Sud » au sein de la direction des relations économiques extérieures (DREE). Depuis 1990, il était responsable, à la mis-sion navale et militaire de la DREE, des financements et des aides à l'ex-

**MOTS CROISES** 

PROBLÈME Nº 5514



I. N'aime pas les mauvais tours II. Ne se commande pas. Qualifie un certain art. ~ III. Centre d'élevage. Accueille des groupes. -IV. Vide régulièrement son sac. -V. Attire maints regards ou arrive à de nombreuses preilles. Préfixe. -VI. Donne une bonne direction. -VII. Font ruminer. Céda la place à Soares. - VIII. Note. Fut au cœur de multiples pensées. - IX. Eut l'esprit occupé. Dirige des mines, -X. Prendre l'air. - XI. Homme d'Église. Pas nébuleux.

VERTICALEMENT

1. Prend souvent de l'essence. -2. Les uns et les autres. Peut arriver à la place. - 3. Vont parfois à la ligne. Se traîne dans la vie. -4. Quelque chose que l'on peut avoir à l'œil. Cité moldave. - 5. Il faudra bien payer pour elles. -Participe. Donne du liquide. – 7. Cherchions à faire bonne impression. Terre dans l'eau. -8. Démontre. Ça chauffe pour lui. -9. Vont souvent à la caisse.

Solution du problème r> 5513

Horizontalement 1. Patapouf. - II. Agelactie. III. Sinécures. - IV. Son. III. -V. Ise. Fuchs. - VI. Visuel. -VII. Noire, - VIII, Si, Veto. -IX. Etale. Sep. - X. Ille. - XI. Suée.

Verticalement Passionnées. - 2. Agios. -3. Tanné. Issie. - 4. Ale. Vrille. -5. Pacifie. El. - 6. Oculus. Et. -7. Utricules. - 8. Fie. Hé. Têtu. -9, Es. Sloop. **GUY BROUTY** 

# **COMMUNICATION**

La modernisation de la télévision dans les DOM-TOM

## RFO va améliorer sa diffusion et ses productions locales

Les graves incidents de la Réunion semblent pousser le gouverne-ment à accélérer la modernisation de la télévision publique dans les départements et territoires d'outremer. Le 26 mars dernier, M. Michel Rocard prenait des mesures d'urgence pour permettre à RFO Réunion d'augmenter son temps de diffusion et ses efforts de production locale (le Monde du 28 mars). Mais les autres DOM-TOM ne seront pas laissés à l'écart. Mer Catherine Tasca et M. Jack Lang ont signé le 6 mai avec M. François Gicquel, président de RFO, un contrat d'objectifs sur trois ans qui devrait permettre de réduire progressivement les disparités considérables entre les télévisions d'outremer et celles de métropole.

Le contrat d'objectif entérine l'ouverture de l'antenne à 12 h 30 au lieu de 13 h 30 avec une nouvelle tranche d'information et prevoit l'installation progressive d'une diffusion matinale. Il annonce aussi un « effort particulièrement important en faveur de la produc-tion régionale notamment dans des thèmes insuffisamment présents actuellement telles que la jeunesse, la santé, l'éducation et la forma-

Reste à espérer que ces bonnes intentions seront accompagnées d'un véritable financement. L'an dernier, la direction de RFO avait réclamé 70 millions de francs supplémentaires pour augmenter la diffusion, doper la production régionale et s'occuper des jeunes. Elle n'avait obtenu que 37 millions, dont 10 millions pour la pro-duction : l'équivalent du prix d'un film pour neuf stations de télévision à part entière!

RFO a déjà obtenu une amélioration sensible des conditions de diffusion pour les émissions venues de métropole. Jusqu'à présent, seules l'information et quelques grandes retransmissions parvenaient directement par satellite dans les neufs stations. Tous les autres programmes étaient acheminés par cassettes vers la Guadeloupe, la Martinique, puis la Guyane et Saint-Pierre et Miquelon où elles parvenaient six à huit semaines plus tard. Le second circuit, depuis la Réunion jusqu'à Nouméa et Papeete, était encore plus long, si bien que les téléspectateurs calédoniens ou tahitiens s'entendaient parfois souhaiter un joyeux Noël à Pâques. Situation paradoxale à une époque où des chaînes américaines, comme CNN. font instantanément le tour du monde et peuvent être captées dans les DOM-TOM.

Désormais, un contrat renégocié avec France Télécom pour l'utilisation du satellite 24 heures sur 24 permet de diffuser dans l'Atlantique les émissions de métropole. Pour le Pacifique, l'utilisation d'un autre satellite (27 000 francs l'heure) n'est pas encore prevue, mais le circuit de cassettes est améliore pour que les délais soit ramenés à une douzaine de jours.

JEAN-FRANÇOIS LACAN

tionnel », précise M. Jacques Pilet,

qui fut rédacteur en chef de l'heb-

domadaire francophone l'Hebdo

(groupe Ringier), auquel il a fait

plaires diffusés avant de prendre

les rênes de ce projet.

passer la barre des 55 000 exem-

Outre le désir de dépasser les

politiques qui affectent la

frontières régionales, le « nouveau

quotidien » souhaite aussi répon-

dre aux changements sociologiques

société helvétique dans le domaine

des échanges économiques et cultu-

rels entre les différents cantons

comme dans celui des débats tou-

chant à la neutralité ou à une éven-

tuelle adhésion à l'Europe commu-

nautaire. Il veut aussi en finir avec

les liens qui existent entre certains

titres et l'establishment politique et

apparaître comme totalement indé-

Fabriqué au format berlinois -

celui de la plupart des quotidiens

suisses, - le « nonveau quotidien »,

dont le siège sera à Lausanne, com-

portera une trentaine de pages, dont six de publicité. Son édition

dominicale comportera six pages

Lancé en septembre prochain par Ringier et Edipresse

## Le nouveau quotidien suisse pourrait recevoir le soutien de «Libération»

code désignant le nouveau journai qui doit paraître en Suisse en septembre, est en train de boucler son capital (le Monde du 19 octobre 1990). Les deux groupes de communication hélvétiques à l'initiative du projet, Edipresse et Ringier, ont pris respectivement 70 % et 20 % des parts du futur quotidien. Des négociations avec le journal français Libération sont en cours. Les 10 % restant devraient lui revenir. Le lancement du « nouveau quotidien» nécessite un investissement de 30 millions de france suisses lenviron 120 millions de francs) en cinq ans.

Souhaitant rompre avec la régionalisation des quotidiens actuels les plus importants - La Suisse, la Tribune de Genève et le Journal de Geneve pour Genève; le Matin et 24 Heures pour Lausanne, - le futur titre, que la presse suisse a baptisé « quotidien romand de qua-lité », ambitionne d'être un véritable journal suisse de langue française. Pour l'actionnaire majoritaire du projet, Edipresse, le double accord avec Ringier, l'éditeur alémanique de Zofingue, Ringier, et avec Libération permettra au « nouveau quotidien » d'être à et en France et de couvrir ainsi tous les centres d'intérêts des lec-

teurs romands. «Libération sera aussi pour nous un partenaire avec

Piratage sur écran

Pour satisfaire plus rapidement

une clientèle avide de posséder

en vidéocassette les demiers

succès du Box Office, les pirates

américains ne reculent devent

rien. Ils utilisent depuis quelques

mois des caméscopes pour refil-

mer les grands succès du cinéma

dès leur sortie en salles. C'est

ainsi que Danse avec les loups de

Kevin Kostner ou New Jack City

de Mario van Peebles, piratés

directement sur écran, sont ven-

dus dix ou autinze dollars sous le

manteau dans les rues de New-

Certes, l'image est souvent

floue, les couleurs peu fidèles et

la bande son entrecoupée par les réactions du public mais ces cas-

settes pirates se vendent suffi-

samment pour inquiêter Holly-

wood. Les recettes de la vidéo

représentent en effet une des

sources de financement priori-

taires du cinéma américain. Les

associations professionnelles

estiment que le piratage fait déjà perdre près de 150 millions de

dollars à l'industrie américaine et

représente un marché mondial

d'un milliard de dollars, L'an der-

nier, la police américalne a saisi

180 000 cassettes pirates

York ou Philadelphie.

de plus. Ses rubriques seront animées par un rédaction, déjà consti-tuée, de quarante journalistes. Le tirage de départ est fixé à 30 000 exemplaires. YVES-MARIE LABÉ □ Le quotidien algérien El Watan en

vente en France à partir du 21 mai . -Le quotidien algérien indépendant El Watan (le Pays) sera vendu en kiosque en France à partir du 21 mai. Fondé en 1990 par une équipe de journalistes venus du secteur public qui voulaient favoriser la naissance du pluralisme dans la presse, El Watan est dirigé par un économiste, spécialiste des affaires pétrolières, M. Omar Belhouchet. De format tabloïd, le quotidien s'est orienté vers le journalisme d'investigation et a multiplié les enquêtes. Avec un tirage annoncé de 160 000 exemplaires, El Watan compte quelques unes des plus grandes signatures de la presse quotidienne algérienne et a mis place un réseau de correspondants à l'étranger.

□ Un séminaire sur le design des journaux, facteur d'augmentation des ventes. - La Fédération internationale des éditeurs de journaux (FIEJ) organise, avec la Society of Newspaper Design, un séminaire sur «le rôle du design dans la stratégie du lectorat». Plusieurs responsables de titres interviendront, parmi lesquels W. R. Hearst III, éditeur du San Francisco Examiner (Hearst Corporation), T. Brownrout (groupe Knight Ridder), E. Taylor, conseiller en design du Sunday Times britannique, L. Romero de El País, etc.

▶ Les 16 et 17 mai, au Grand Hôtel, salon Opéra, Paris. Tél. : [16] 1 47-42-85-00.

# CARNET DU Monde

<u>Décès</u>

- Lauro et Miranda Bergamo ses parents, loianda Berton,

sa taute, Sophie Houdard sa compagne, ont l'immense douleur d'annoncer la

Mino BERGAMO,

survenue dans sa trente-quatrième année, tandis qu'il faisait de la plongée

L'inhumation aura lieu à Venise, dans la plus stricte intimité

Sophie Houdard. 71, rue Legendre, 75017 Paris. M. et M= Bergamo. 3824 Campo-San-Angelo

Marie-Louise Canard

son épouse, Cécile, Marine et David, ses enfants. Hélène et Jean Pommerolle. Philippe et François Canard, Edith et Jean-Paul Garbit,

ses frères et sœurs et leurs enfants, ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de

Daniel CANARD,

le 25 avril 1991, à l'âge de soixante-

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité, à la Couarde-sur-Mer.

Une messe sera célèbrée le 30 mai, à 18 heures, en l'église Saint-François-de-Sales, 17, rue Ampère, Paris-17.

48, boulevard Pereire, 75017 Paris.

Sa famille. Et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Louise COTTON,

survenu le 27 avril 1991.

Les obsèques ont en lieu dans l'inti-

46, rue Boscary, 13004 Marseille.

- Quimper. Paris. Agen. Montréal. On nous prie d'annoncer le décès de Mª Lydia-Louis HÉMON, fille de l'écrivain, auteur de Maria Chapdelaine,

née à Londres, le 12 avril 1909, décé-dée à Quimper le 26 avril 1991.

- M≃ Katia Kunstler. Muriel, Emmanuel et Julien.

M. Emeric Kunstler. son père, La famille Attias, M. et M∝ Gérard Roussel,

Ses neveux et nièces, Ses parents, Aruis et alliés, ont la douleur de faire part du décès du

docteur Etienne KUNSTLER,

survenu le 3 mai 1991, à l'âge de qua

Les obsèques auront lieu le vendredi 10 mai, à 9 heures.

On se réunira au cimetière du Montparnasse, entrée principale, 3, boule-vard Edgar-Quinet, Paris-14.

Ni fleurs ni couronnes

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dominique et Chantal Wallon, Marie-Noëlle et Daniel Guétin. Olivier et Marie-Ange Labey, Stěphanie Guimard Antoine et Isabelle Labey, ses enfants et beaux-enfants, Frédéric, Matthieu, Vincent, Thomas, Florent, Pierre-Yves, Nicolas

et Baptiste ses petits-fils, Etienne et Nicole Lerov. son frère et sa belle-som Les familles Labey, Leroy, Radius e

Wallon, ont la douleur de faire part du décès de Jeanine LABEY.

survenu le 5 mai 1991, dans sa

Les obsèques auront lieu le vendredi 10 mai, à 8 h 30, en l'église Sainte-Ro-salie, 50, boulevard Auguste-Blanqui,

- Les personnels du laboratoire de recherches sur les macromol-l'université Paris-Nord

Maurice N'DOUME NZE, docteur de 3 cycle à l'université Paris-Nord,

- Le 25 avril 1991, dans sa quatre-

M™ Pierre PEAUCELLIER, noc Engènie Mativat,

s'est endormie dans la paix du

cérémonie religieuse et l'inhuma tion ont en lieu dans la plus stricte

De la part de ses enfants et petits

15, avenue des Lilas. 44380 Pornichet. BP 417, Papeere, Tahiti,

leurs enfants et petits-enfants

 M. Maurice Poinso.
 M. et M™ Jean-Marie Poinso.
 Cécile, François-Xaviet, Bérengère et M. et Ma Gaston Poinso

Les familles Robert et Roger Poinso, ont la douleur de faire part du décès de M. Henri POINSO,

Les obséques ont eu lieu le 26 avril

66, boulevard Notre-Dame, 13006 Marseille. Christian Sautter.

Ariane et Hélène Sautter, M∝ Lucien Jacquet, Claude et Viviane Jacquet

t leurs enfants. Mª le docteur Maurice Etienne Edonard et Christine Sautte

et leurs enfants, Joëlie et Frans van Don ont la tristesse de faire part du décès de Gisèle SAUTTER

maitre de conférences des langues orientales

survenu le 4 mai 1991, à Paris. Que son courage demeure.

L'incinération aura lieu dans la pius Cet avis tient lieu de faire-part.

138, rue de Grenelle

La direction, Et les élèves du CPEI, département de commerce international de l'institut national des langues et civilisations ont le regret de faire part du décès de

> M= Gisèle SAUTTER, directrice adjointe et maître de conférences au département Japon,

survenu le samedi 4 mai 1991.

 M≃ Benthe Zerah, son épouse, Le docteur et M= Pierre Zeral Mª Nicole Zerah.

Mª Roland Zerah. Et les familles Zirah, Koskas, Brami, ont la douleur de faire part du décès de

M. Maurice ZERAH, avocat honoraire à la Cour de cassation de Tunis.

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

**Anniversaires** - Il y a deux ans, le 9 mai 1989,

docteur Charles BRISSET.

Sa famille, Ses amis rappellent son souvenir à tous ceux qui l'ont connu et aimé.

Communications diverses

- Centenaire de l'encyclique Rerum novaram », - Le centenaire de l'encyclique *Rerum novarum*, de Léon XIII, sur la question sociale, sera célé-bré en la cathédrale Notre-Dame, le 12 mai, à partir de 17 heures, sous la présidence du cardinal Lustiger, archevêque de Paris, de Mgr Duval, résident de la Conférence épiscopale française, de Mgr Marchand, président de la commission sociale de l'épiscopat et en présence de Mgr Antonetti, nonce apostolique. Une messe sera concélé-brée à 18 h 30.

Soutenances de thèses

- Université Paris-III (Sorbonne nouvelle), 17, rue de la Sorbonne, le lundi 13 mai, à 13 heures, salle Bourjac. Mª Françoise Delvoye : « Tânsen et la tradition des chants dhrupad en langue braj, du seizième siècle à nos

> **CARNET DU MONDE** nseignements : 40-65-29-94 Tarif : la ligne H.T. Toutes rabriques \_\_\_\_\_\_92 F Abennés et actionnaires \_ 80 F cat diverses ....



S. M. Health

> 20 miles

4 3 4

4-3.84

 $\forall \leftarrow \quad \ ,$ 

reserve in the

ブ 3557 生

Mark Tope

1 ....

1119-3 -

. . . . . .

créati taires. tagne, Toulo fort, r Bretas fort.

unive déson . aiéato versit ou B doute

baiss.

décisi

trage nière form en pa deux façoı anter tout. chois voit quan taire milli trou\

augm

de r joun rava

emo

surv

ont rien

reste men

Mr Part Fr White A water to the same of the sam

The States

. 'i'

Ç.E. 😘

**Gigs** Poppingur 12

Mark State & Service

ET ANT

340 ed 1317

A MARKET

# m-1

Charles and

CHAPTE S

State State Section 1

-

p grade grade (i.e. cardino d

30. 23 Jan 20 p. 1.8 1.0

- 345 v

A STATE OF STREET

Mark Mark Landon or 7

Same and the second

with the water

But the state of t

ALTEN MANAGEMENT

A Mir Marine

**斯特 第二十五十二日** 

manifest of disease

THE WAR IN

alair 💆 up sièsis

TO THE W.

THE WAY IN THE PARTY OF

The second second

Section of the section of

Silena head had

R Apple Mar for The Control of the C

THE PARTY OF THE P

**新工作 李明明多《红歌** 

**南大水外4** 300.

**医糖、生物的** 

CONTRACTOR OF THE PARTY

Marie Control of the Control of the

A-marie - Land & .

THE REAL PROPERTY.

Berlin State

The state of the s

A CONTRACTOR OF STREET

A STATE OF THE STA

Same district

SPACE OF SPRINGS

\*\*\*

and the second second

in a conservation.

CHARLES CAN PROPERTY.

# METEOROLOGIE

Prévisions pour le mercredi 8 mai 1991 Persistance d'un temps médiocre souvent pluvieux



SITUATION LE 7 MAI 1991 A 0 HEURE TU



Jaudi 9 mai : nuageux au nord, pluvieux au sud. - C'est dans le Midi méditerranéen que la temps se dégradera le plus. Les vents s'orienteront à l'est et ramèneront des nueges de plus en plus menaçants. Il pleuvra sur le Languedoc-Roussillon, puis sur la Provence, la Côte d'Azôr, la Corse et la sud des Alpes, où le gluje se transformera en neige à partir de 1 800 mètres.

Sur le Sud-Ouest, le Massif Central et le Centre-Est, le ciel restara bouché, et il pleuvra de temps en temps. Sur toutes les autres régions, la matinée sara très brumeuse, avec même formation de nappas de brouillard. En journée, le soleil percera difficilement cette épaisse couche de nuages. C'est sur le Nord-Ouest qu'il sera le plus vaillant et que les éclaircies seront le plus dura-bles.



| TEMPÉRATURE<br>Valeurs ext<br>le 6-05-1991 à 18 heurs |              |      |   | temps<br>le 7- | obse<br>05-91 | rvé |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|---|----------------|---------------|-----|
|                                                       | 1 mour orang | <br> | 7 | Voimening      | - 11          | o M |

| FRANCE<br>AJACCIO 15 6 C                            | TOULOUSE 10 6 C<br>TOURS 9 5 C<br>POINTE APTRE 31 22 D     | MADRID 16 I D                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BIARRITZ 11 9 N<br>BORDEAUX 13 5 D<br>BOURGES 8 6 P | ÉTRANGER                                                   | MEXICO 23 12 D                                     |
| BRISST 12 8 D<br>CAEV 10 3 C                        | ALGER 16 4 D<br>AMSTERDAM 10 7 N<br>ATHÈNES 24 17 C        |                                                    |
| CLERMONT-FER 8 4 P                                  | BANGKOK 36 26 N<br>BARCELONE 16 5 D                        | NEW-DELHI 40 25 D<br>NEW-YORK 18 14 C              |
| GRENOBLE 14 7 C<br>LILLE 9 6 P<br>LIMOGES 6 4 C     | BRIGRADE                                                   | OSLO                                               |
| LYON 12 6 C<br>MARSETLE 17 8 D<br>NANCY 13 I N      | COPENHAGUE 14 3 D<br>DAKAR 23 18 D<br>DJERBA 21 14 N       | RIO-DE-JANEIRO. 24 19 P<br>ROME 18 8 P             |
| NANTES 14 5 C                                       | GENEVE 12 6 C<br>HONGKONG 30 24 C<br>ISTANBUL 23 12 D      | SINGAPOUR 30 23 0 STOCKHOLM 10 -1 D SYDNEY 24 16 D |
| PARIS-MONTS 9 7 C<br>PAU 8 7 P<br>PERPIGNAN 14 7 D  | JÉRISALEM 30 16 D<br>LE CAIRE 35 20 D                      | TOKYO 22 14 N<br>TUNIS 23 11 D<br>VARSOVIE 16 5 N  |
| RENNES                                              | LISBORINE 19 10 D<br>LONDRES 10 6 C<br>LOS ANGELES 23 14 D | YENESE 15 9 C                                      |
| A B C                                               | D N O                                                      | P T *                                              |
| averse brume cicl couvert                           | ciel ciel orage<br>degage nuageux                          | pluie tempère nerge                                |

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

# RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

PIERRE GEORGES

# Gardi nez rouge

rouge, je suis en partance. 🛪 Gardi Hutter ou la vie d'une femme clown qui entend casser les tabous et l'hypocrisie de chaque temps, Parce qu'elle avait décidé de ne

pas se résigner à n'être que soubrette dans les comédies, à n'être au'actrice pour subir eles freins de la beauté et des modes», cette Suissesse au visage lumineux s'est faite clown. Ou clownesse comme l'on voudra, puisque aussi bien le métier, par tradition, se veut réservé aux hommes. On fait l'Auguste, pas la Jeanne.

Gardi Hutter, elle, a décidé de faire la Jeanne, de n'être pas belle

20.50 Cinéma : Après la guerre. m

22.40 Magazine : Ciel, mon mardî!

0.40 Journal, Météo et Bourse.

20.45 Les Dossiers de l'écran :

en Occident.

0.30 Journal et Météo.

22.10 Journal et Météo.

TF 1

16.10 Club Dorothée.

19.55 Tirage du Loto.

17.40 Série : Chips (rediff.).

infos et Loto.

0.30 Journal et Météo.

0.55 TF1 Nuit.

16.10 Hit NRJ.

17.05 Magazine: Giga.

junior. 18.35 Série : Alf (rediff.).

19.05 Série : Mac Gyver (rediff.).

22.10 Téléfilm : L'Envolée belle.

20.00 Journal et Météo. 20.45 Téléfilm : Quiproquos.

23.30 Journal et Météo.

FR 3

15.05 Amuse 3.

17.30 Amuse 3.

20.35 Magazine :

20.50 Variétés : Sacrée soirée.

18.30 Jeu : Une famille en or. 18.55 Feuilleton : Santa Barbara.

19.25 Jeu : La Roue de la fortune.

20.45 Feuilleton : Le Roi Mystère.

14.25 Cinéma : La Femme et le Pantin. ■

19.50 Divertissement : Pas folles les bêtes !

20.00 Journal, Tapis vert, Météo, Trafic

14.25 Téléfilm : Le Second Voyage (1º par-

18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres

23.50 Magazine : Prolongations.
Tennis de table : championnat du monde.
0.50 Série : Le Saint (rediff.).

14.30 Magazine : Montagne (rediff.).

15.30 Téléfilm : La Belle et la Bête. 17.02 Magazine : Une pêche d'enfer.

18.10 Magazine : C'est pas juste.

20.05 Divertissement : La Classe.

La Marche du siècle.

18.30 Jeu : Questions pour un champion.

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.30, le journal de la région.

Film franco-espagnol de Julien Duvivier (1958). Avec Brigitte Bardot, Antonio Vilar, Espanita Cortez.

FR 3

1.05 TF1 Nuit. Reportages (rediff.).

22.30 ▶ Débat : Il y a cinquante ans,

Film français de Jean-Loup Hubert (1988). Avec Richard Bohringer, Antoine Hubert, Julien Hubert.

Une affaire de femmes. IIIII
Film français de Claude Chabrol (1988).
Avec Isabelle Huppert, François Cluzet,
Marie Trintignant.

l'avortement menait à l'échafaud, et

aujourd'hui?
Avec M- Gisèle Halimi; le professeur
Etienne-Emile Bautieu (Génération pilule);
Claire Fontana; Raoul Beteille; Françoise
Thébaud, coeuteur de Histoire des l'ammes

Magazine: Cinémas, cinéma 2°. Cina Lollobrigida: Tim Burton; les Cahiers du cinéma; le Trou, de Jacques Becker; Nouvelles du front.

TF 1

0.35 Au trot.

A 2

LLE eut une joise phrase pour sur scène mais drôle, méchante, rouge, Jeanne d'Arc en sa lingerie, le dire : « Derrière mon nez grosse, cruelle, vilaine, d'y transpisubmergée par le monceau de linge rouge, le suis en partance. » rer. Ce petit moment de télévision sale universellement dévolu aux rer. Ce petit moment de télévision sur FR3, l'après-midi, ce « Regards de femme », est une bien jolie pépite. Les femmes y parlent d'elles-mêmes sans l'excessive métorique de l'émancipation combat-

> Gardi nez rouge s'est faite clown comme on prend la clef des champs. Tout simplement aparce que faire rire, c'est une grande liberté», parce que, sur scène, elle avait plus envie de «faire des sauts de joje que d'être belle et douce » et que la laideur comique « ouvre des univers».

Elle s'est faite Jeanne au nez son corps, sa voix, sa personnalité.

sale universellement dévolu aux femmes et s'évadant, une cuvette en guise d'armure, vers des chevauchées historiques. Elle s'est faite souris au nez rouge, heureuse en son fromage, acrobate, danseuse, rusant avec un piège géant, s'empiffrant à devenir obèse. Et pour

comme une roue d'emmenthal. Elle s'est faite drôle. Et ce n'est pas si facile que cela de faire rire, de «trouver sa forme», de ne pas faire des grimaces pour des grimaces, masque d'une mort inténeure, mais de savoir soumettre

finir rêvant sous une lune pleine

être clown et le devenir aussitôt ».

C'est un métier, le nez rouge, La souris Jeanne, Gardi Hutter, femme de place publique, en a parlé doucement avec tendresse et intelligence. Elle a parlé de son mari, clown lui-même mais exerçant son art avec un partenaire, comme dans une séparation rieuse du couple. Elle a parté de leurs enfants accouturnés à être fils et fille de clowns et de la « vie pleines de couleurs et de voyages » que leur valent les tournées de la famille nez rouge. Et elle a dit : « J'ai été folle, assez pour penser qu'il n'y avait pas de femmes pour faire nre. »

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles 
> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; « On peut voir ; » » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

## Mardi 7 mai

22.30 Télévision régionale.

23.25 Variétés : Eurotop. 0.20 Magazine: Espace francophone.

0.50 Musique : Carnet de notes.

Quatuor K 493 en mi bémol majeur, larghetto, de Mozart.

**CANAL PLUS** 

20.30 Cinéma : Kickboxer. 🗆 Film américam de David Worth et M. Di Salle (1989). Avec Jean-Claude Van Damme, Dennis Alexio, Haskell Anderson.

22.00 Flash d'informations. 22.10 Cinéma : New York Stories. ■■

Film américain de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Woody Allen (1988). Avec Nick Nolte, Rosanna Arquette, Hea-ther McComb (v.o.).

LA 5

20.50 Cinéma: Dangereuse sous tous rapports. Film américain de Jonathan Demme (1986). Avec Jeff Daniels, Melanie Griffith, Ray

23.00 Magazine : Ciné Cinq.-23.10 Cinéma : Les Amants

de la jeune lady Chatterley. 

Film américain d'Alan Roberts (1976).

Avec Harlee McBride, Peter Ratray. William Beckley.

0.35 Journal de la nuit.

M 6 20.35 Téléfilm : Sans famille.

22.15 Téléfilm : Papa bis. 0.00 Six minutes d'informations. LA SEPT

21.00 Théâtre : Cripure. Pièce de Louis Guilloux, mise en scène de Marcel Maréchal. 23.05 Documentaire : Josef Svoboda. FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel science. L'Antarctique, le 21.30 Nourrir l'exil (rediff.).

22.40 Les nuits magnétiques. Gens du Marais {rediff.}. 0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda. Les têtes raides. FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 26 janvier lors de la Concert (domé le 26 janvier lors de la semaine Mozart de Salzbourg) : Symphonie rr 40 en sol mineur K 550, Messe pour solistes, chœur et orchestre en ut mineur K 427, de Mozart, par l'English Baroque Soloists et le Monteverdi Choir, dir. John Eliot Gardiner'; sol. : Sylvia McNair, Hillevi Martinpelto, sopranos, Anthony Rolfe-Johnson, téner. Comelius Hauptmann, basse. 23.07 Poussières d'étoiles. Plein ciel - Studio

116. A 23.57, Images de bord, création de Philippe Jubard.

## Mercredi 8 mai

Gros plan sur les quinze-vingt-quatre ans. Avec Jean-Jacques Beineix, Jean-Hugues Anglade, Marie Trintignant et d'autres invi-

22.20 Journal et Météo. 22.40 Soirée spéciale : FR 3 fait son 22.45 Sofree Speciale: PNS and late cinéma. Présentée par Marc Lecarpentier.

22.45 Cinéma : Mangecious. ■
Fâm français de Moshé Mizhari (1988).
Avec Pierre Richard, Bernard Blier, Jacques

0.35 Débat : Cinéma français, les spectateurs ont la parole. Avec Jacques Doillon, Jean-Jacques Beineix, Bertrand Tavemier, Claude Lelouch, Françoise Beverini.

**CANAL PLUS** 

13.30 Téléfilm : La Collection perdue. 15.15 Téléfilm : Vaincre à tout prix. 17.10 Canaille peluche.

18.30 Ça cartoon.

22.45 Sport : Football.
Coupe de l'UEFA (finale aller) : Inter de Milan-AS Rome, en différé. – En clair jusqu'à 20.30 ·

18.50 Top albums. 19.20 Magazine : Nulle part ailleurs. 20.30 Cinéma dans les salles. 21.00 Cinéma :

Après après-demain. 
Film français de Gérard Frot-Coutaz (1989).
Avec Anémone, Simon de La Brosse,
Agnès Soral.

22.20 Flash d'informations. 22.30 Documentaire: Cinéma Africa

et poulets bicyclettes.

23.20 Cinéma : Le Choix. = = Film burkinabé d'Idrissa Ouedraogo (1986). Avec Aoua Guiraud, Moussa Bologo, Assita Ouedraogo. 0.50 Cinéma : Gipsy. s s Film britannique de Joseph Losey (1957).

LA 5

14.25 Sérié : L'Inspecteur Derrick. 15.25 Série : Soko, brigade des stups. 16.25 Tiercé à Evry.

16.50 Youpi! l'école est finie. 17.30 Cinéma : Astérix le Gaulois. Film d'animation belge de Goscinny et Uderzo (1967).

18.35 Série : Allô Nelly Bobo. 19.05 Jeu : La Ligne de chance. 19.40 Série : Les Aventures de Léon Duras, chroniqueur mondain.

20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses. 20.50 Histoires vraies.

A la conquête d'Hollywood 22.15 Débat : Les stars ont-elles

une vie privée? 0.00 Journal de la nuit. **M6** 

14.00 Cinéma : On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. o 15.35 Série : Drôles de dames. 16.20 Magazine : Adventure. 16.30 Jeu : Hit hit hit hourra!

17.30 Série : Espion modèle. 18.40 Série : La Petite Maison dans la prairie. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby Show.

20.35 Téléfilm : Sans famille 22.00 Série : Equalizer.

22.50 Documentaire:
Le Glaive et la Balance.
Crime raciste: l'affaire Roland.
23.40 Six minutes d'informations.

23,45 Magazine : Dazibao. 23.50 Boulevard des clips. 2.00 Rediffusions.

### LA SEPT

17.00 ► Magazine : Avis de tempête. 19.00 Documentaire : Histoire parallèle (v.o.).

19.55 Chronique : Le Dessous des cartes (et à 22,40i. 20.00 Documentaire : L'Univers intérieur, une exploration du corps humain (6.

Le système immunitaire). 21.00 Documentaire: Dix ans après! (10 mai 1981-10 mai 1991). 22.35 Cinéma de poche danois: Douze

repères. 23.00 Cinéma : Haxan. == Film danois de

Benjamin Christensen (1921). 0.20 Moyen métrage : Le Plus Fort.

### FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. La langue corse ou comment gérer l'héritage méditerranéen.

21.30 Correspondances. Des nouvelles de la Belgique, du Canada et de la Suisse. 22.00 Communauté des radios publiques de langue française. Histoires fontastiques

d'après Edgar Allan Poe. 22.40 Les nuits magnétiques. Gens du Marais (rediff.).

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Les têtes raides.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 8 décembre 1990 à l'Alte Oper de Francfort) : Opus 27 pour violoncelle, piano et deux ensembles, de Kurtag, par l'Ensemble InterContemporain, dir. Peter Eotvos, et les BBC Singers, dir. Simon Joly; sol.: Mildos Perenyi, violon-celle. Zolzer Kosser, paso. celle, Zoltan Kocsis, piano.

23.07 Poussières d'étoiles. Jazz club. La chanteuse Meredith d'Ambrosio, avec Eddie Higgins, piano, et Michel Gaudry, contre-basse.

Les 8 et 9 mai Tous les BHV\* de la région parisienne sont ouverts sauf PONTAULT-COMBAULT le 9 mai.

mi

SULV

## L'Irak espère exporter 3 millions de barils de pétrole par jour d'ici à 1995

de notre correspondant

L'Irak espère pouvoir porter à 2 millions de barils par jour ses exportations de pétrole en 1992 et à 3 millions d'ici à 1995, ce qui lui permettrait de retrouver son niveau d'avant la guerre du Golfe.

Cette indication fournie dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU comportant notamment la demande d'un moratoire de cinq ans (le Monde daté 5-6 mai), contient d'autres précisions importantes. Ainsi, Bagdad affirme que ses besoins en devises pour les einq pro-chaines années atteignent 214 milliards de dollars alors que les revenus escomptés de ses exportations de pétrole, lesquels constituent 98 % de ses recettes, ne représentent que 65 milliards de dollars sur la même période. Ce qui laisse un déficit de 149 milliards de dollars que l'Irak invoque pour justifier sa requête d'un échelonnement des sommes à verser pour le paiement des répara-

Ces sommes sont destinées à

L'ESSENTIEL

SECTION A

Santé : « Une médecine encore

libérale », par Pierre Castagnou

Médias : « Les leçons de Télé

« L'Europe et les morts de la

routes, par Christian Gerondeau.

Bibliographie : «Le Ras-le-Bol des

administrés », de Jean-Claude

M. Bessmertnykh et M. Bake

Le président a regagné la Maison

- L'Assemblée nationale

approuve la réforme des caisses

Le Sénat modifie le texte sui

Un entretien avec le professeu

Un beau film d'Ettore Scola... 12

Donation Moreau-Nélaton

Tensions politiques

Les ennuis de santé

en Israël

de M. Bush

L'anniversaire

La campagne du Parti républicain ......

l ac travaux

Sida

*parlementaires* 

les associations .......

Fracasse au cinéma

Montagnier ......

au Grand Palais

Diagonales

Hommages à Delacroix

La prochaine saison

des Opéras de Paris

Activités croisées pour Gamier e

SCIENCES • MÉDECINE

Swaziland, un royaume face

au Sida . Les Celtes, ces pre-

des mathématiques...... 15 à 16

SECTION B

miers européens e La dér

Regroupement

ATT rachète NCR..

dans l'informatique

Un « marché commun »

dans le bassin de la Plata

L'Argentine, le Brésil, le Paraguay

et l'Uruguay signent un traité d'intégration économique ..... 17

Services

Radio-Télévision ...... 23

La télématique du Monde :

3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde »

daté 7 mai 1991 a été tiré à 515 843 exemplaires

22

Abonnements.....

Météorologie .....

Mots croisés

du 10 mai 1981

### NEW-YORK (Nations unies) sation des Nations unies, une struc-

ture gérée par la commission de compensation dont le siège serait à New-York où dans l'une des deux villes sièges de l'ONU en Europe (Genève ou Vienne). En attendant que le secrétaire général ait terminé ses consultations afin de déterminer « dès que possible » la limite « que ne devra pas excèder la contribution de l'Irak », le rapport récemment remis par M. Javier Perez de Cuellar évo-que cinq modes de calcul qui pour-

raient permettre à l'Irak d'effectuer des versements à ce fonds : 1. L'Irak verserait le pourcentage établi de la valeur marchande de ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, cette valeur étant calculée à la date d'exportation. Le versement se ferait en dollars américains et dans les trente jours de l'ex-

portation au départ de l'Irak. 2. L'Irak déposerait dans un compte de garantie bloqué des versements anticipés de sommes forfai-taires équivalant au montant estimatif de la contribution trimestrielle exigée de lui, ces versements forfaitaires étant périodiquement rééva-

3. Une partie matérielle des exportations serait prélevée et vendue sur

le marché pour le compte du Fonds. 4. Le Fonds serait désigné sur tout connaissement ou autre document d'expédition et sur toute lettre de crédit délivrée, comme étant le seul bénéficiaire ou le co-bénéficiaire. Après avoir préleve la part qui lui revient, le Fonds verscrait le reste à

5. Un compte de garantie bloqué, bénéficiant des privilèges et immuni-tés nécessaires serait considéré comme bénéficiaire sur tout connaissement ou autre document d'exportation ou lettre de crédit; le dépositaire légal verserait au Fonds la somme désignée pour satisfaire aux paiements de réparation et verserait le reste à l'Irak.

**SERGE MARTI** Recul de 2,2 %

### de la production industrielle au quatrième trimestre de 1990

La production industrielle a fortement diminué au quatrième tri-mestre 1990, a indiqué l'INSEE le tundi 6 mai (nos dernières éditions du 7 mai). L'indice d'ensemble de la production (hors bâtiment et travaux publics) a affiché par rapport au troisième trimestre un recul de 2,2 %, passant en données corrigées des variations saison-nières de 115,2 à 112,7. Sur un an (quatrième trimestre de 1990 comparé au quatrième trimestre de 1989), la diminution de la produc-tion industrielle a cependant été

La production de l'industrie manufacturière (qui exclut les secteurs énergétique et agroalimentaire) a enregistré une baisse de 3.1 % d'un trimestre à l'autre. Le fléchissement de l'activité se retrouve dans toutes les grandes branches : par rapport au troisième trimestre, les biens intermédiaires reculent de 4,7 %, la branche automobile-biens d'équipement ména-ger de 3 %, les biens d'équipement professionnel de 1,2 %, et les biens de consommation courante de

### Le Festival de Cannes dans « le Monde »

Notre prochain supplément Arts et Spectacless, qui paraîtra demain dans *le Monde* daté 9 mai, sera consacré essentiellement au Festival de Cannes. Il sera composé de quatre parties, correspondant à quatre continents : l'Europe, avec Roman Polanski. président du jury, Maurice Pialet pour son Van Gogh, Lars von Trier pour Europa – plus un personnage surprenant du cinéma soviétique; l'Afrique, très présente au Festival; l'Amérique, celle des Noirs, avec Spike Lee notamment, et celle du maccarthysme avec une interview de Robert De Niro; l'Asie enfin, au'illustre un entretien avec Akira Kurosawa, dont le dernier film *Rhapsodie en août* est

présenté hors compétition. D'autre part, nous avons demandé à trente-cinq professionnels « ce qui différencie la cinéma de tout autre moyen d'expression, notamment audiovisuela...

Du premier au demier jour du Festival (soit du 10 mal, journal daté 11, au 20 mai, journal daté 21), le Monde consacrera à la manifestation une page quotidienne «Cannes 91».

L'affaire Carrefour du développement à la chambre d'accusation

## M. Yves Chalier demande à bénéficier de l'amnistie

tion de la Haute Cour, «il y a envi-

chissement d'une personne physique

ou morale en cas d'accroissement

clure de l'enrichissement les

voyages, les repas, les dons et toute

prodigalité qui ne se traduit pas

par une augmentation du patri-

moine. La recette juridique ayant

bénéficié à M. Nucci, les avocats

de M. Chalier estiment qu'elle doit

s'appliquer à leur client, qui n'a

connu aucune augmentation de son

patrimoine si l'on exclut celles qui

sont compatibles avec ses revenus

En outre, pour les avocats, c'est

l'« équité » qui commande de ne

pas renvoyer les subordonnés du

ministre devant des juridictions de

iugement alors que ce ministre a

M. Christian Nucci est toujours

dans le dossier, mais en tant que ..

partie civile, puisque, des le 30 juin

1986, il avait déposé une plainte

contre son ancien chef de cabinet.

Selon ses avocats, il se réjouit à la

perspective d'un prochain procès

**MAURICE PEYROT** 

« officiels ».

été amnistié.

Ce subtil distinguo permet d'ex-

de la valeur de son patrimoine v.

Au terme d'une instruction tumultueuse qui a duré près de cinq ans, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, présidée par M. Albert Moatty, se prononcera, le 24 juin, sur le renvoi éventuel devant une juridiction de jugement de M. Yves Chalier et des quatorze personnes encore inculpées dans l'affaire du Carrefour du développement après le non-lieu partiel et l'amnistie dont a bénéficié, le 4 avril 1990, M. Christian Nucci, ancien ministre socialiste de la coopération. M. Chalier a demandé à bénéficier de l'amnistie.

A l'andience du lundi 6 mai qui s'est tenue à huis clos conformément à la procédure d'instruction, l'avocat général Marie-Charlotte Piniot a demandé que M. Yves Chalier, ancien chef de cabinet de M. Christian Nucci, le colonel Victor Tito, chef de la mission militaire française au Burundi en 1984 et le commandant à la retraite René Trillaud, ancien chef du bureau de l'ordonnancement des dépenses au ministère de la coopération, soient renvoyés devant la cour d'assises pour y répondre notamment des crimes de « faux en écritures publiques » et « détournements de deniers publics » commis entre 1984 et 1986 et qui, selon l'accusation, porteraient sur un total de 26 719 175 francs.

En revanche, le tribunal correctionnel serait seul compétent pour juger les délits d'abus de confiance ou de faux en écritures privées reprochés à : trois transporteurs, MM. Philippe Leroy, alors gérant de la société de courtage et de transit SOCOTRA, M. André Arnault, PDG de Best Transport International et Christian Bieber, PDG de la TCCI, l'ancien sous-préfet du Cher, Mª Marie-Danielle Bahisson, la directrice de l'association Carre-four du Développement, Michèle Breton-Naquet, M. Daniel Ronjat, imprimeur à Beaurepaire et Michel Dubois. Enfin, selon le parquet général, Ma Rosemonde Chalier, Maguy Baquian et Joëlle Jaglain, inculpées pour avoir profité des largesses de M. Chalier, Lucette Norbert, trésorière de l'association Promotion française, et M. Pierre Bodin devraient bénéficier d'un

### Subtil distinguo

De leur côté, tous les avocats des inculpés ont demandé à la cour que leurs clients soient amnistiés dans les mêmes conditions que M. Nucci. Ainsi, Mcs Xavier de Roux et Grégoire Triet, défenseurs de M. Chalier, se sont appuyés sur l'arrêt amnistiant l'ancien ministre de la coopération pour justifier leur demande. Cet arrêt donne une définition restrictive de la notion d'enrichissement personnel qui fait perdre le bénéfice de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990. Pour les juges de la commission d'instruc-

### Coup d'envoi des instituts universitaires de formation des maîtres

Le ministre de l'éducation nationale, M. Lionel Jospin, a rendu publics, lundi 6 mai, les textes fixant les contenus d'enseignement et les modalités d'admission dans les instituts universitaires de for-mation des maîtres (IUFM) qui doivent ouvrir leurs portes à la rochaine rentrée (le Monde du

Le recrutement des candidats poursuivra iusqu'à la mi-iuin. Des allocations sont proposées pour inciter les étudiants à se diriger vers les carrières de l'enseignement. Pour l'année scolaire 1991-1992, 11 500 étudiants pour-ront en bénéficier et la répartition de ces allocations - académie par académie et, pour le second degré, discipline par discipline - est arrêtée. Cinq mille neuf cents allocations d'un montant de 50 000 francs seront attribuées, « en partie sur critères sociaux », a précisé le ministre, à des étudiants titulaires d'un DEUG et désirant passer une licence pour entrer ensuite dans un

SUR LE VIF

Amusant

ES médias braquent tous les six mois leurs projecteurs sur la renaissance du nazisme ici ou là. Partout, sauf chez nous. C'est devenu ce qu'en jargon de métier on appelle un marronnier. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, on y a encore eu droit. Crêne rasé, bottes martiales, deux, trois jeunes Berlinois, ex-Allemands de l'Est, compleisamment suivis, encouragés par nos caméras, sont venus nous donner bonne conscience. C'est pas en France, où l'extrême droite racole et caracole de plus en plus haut dans les sondages que ça arriverait. On oublie, on ne veut pas savoir qu'outre-Rhin elle est en totale déconfiture. Alors, bon, pas la peine de s'émouvoir.

Et puis là, ce matin, qu'est-ce que je trouve scotché sur mon écran, un article du Herald Tribune. Le centre Simon-Wiesenthal de Los Angeles a mis la main sur des jeux vidéo clandestins fabriqués en Californie à l'intention des Autrichiens et des Allemands. C'est quoi? Un truc très chouette : l'holocauste revu et corrigé. S'agit pas seulement

d'exterminer les juits, faut aussi, histoire de gagner la partie, faire passer un maximum de Turcs ~ eux, c'est leurs Arabes - au four

CLAUDE SARRAUTE

crematoire. Treblinka, Buchenwald, on n'a que l'embarras du choix. Un jeu passionnant, à la fois risqué et gratifiant : ou vous arrivez à vendre suffisamment de dents en or, d'alliances, de cheveux, d'abatjour en peau et de bras aux industries locales pour payer le Zylon B destiné aux chambres à gaz ou vous êtes embarqué dans un train plombé. Autres variantes : le Test aryen conçu par l'Adolphe Hitler Software Ld et le Test anti-Turc fourni par la compagnie Hider-Hess.

Si çe marche? Ben, oui, pas trop mai. D'après une enquête, deux étudiants autrichiens sur cing avaient entendu parler de ces programmes, et beaucoup d'entre eux s'en étalent procurés. Les arguments de vente ne manquent pas, pensez l Besoin de prendre sa revanche, de justifier la conduite de ses aînés, ou simple plaisir de torturer, de massacrer ses frères humains. Et pour ça, faut dire, la Shoah, c'est vraiment le pied.

Rentrés à Cap Canaveral après une mission de neuf jours

# Les astronautes de Discovery ont simulé la détection de missiles ennemis

Après avoir mené à bien une mission militaire de neuf jours, au cours de laquelle a été notament étudiée la détection de missiles ennemis, la NASA a fait atterrir, lundi 6 mai à 20 h 55 (heure française), la navette spatiale Discovery sur la piste de Cap Canaveral (Floride), de préférence à celle de la base aérienne californienne d'Edwards, balayée par les

Plutôt enclin au secret ou, à défaut, à la fuite organisée d'informations, le Pentagone vient de déroger à ces règles en médiatisant comme jamais la toute dernière mis-sion de la navette spatiale américaine Discovery. Faut-il y voir une conséquence des retombées de la guerre du Golfe, qui a tant fait pour l'image de l'armée aux Etats-Unis? Faut-il y voir aussi une tentative de vendre l'Initiative de défense stratégique (IDS), lancée par le président Reagan dans les années 80 et relativement critiquée par les élus en rai-

son de son coût? Ou, plus prosaiquement, faut-il y distinguer la volonté délibérée du Pentagone d'aider la NASA, ébran-lée ces derniers mois par toute une série de mésaventures qui ne sont pas du goût du Congrès? Sans doute un peu des trois hypothèses. L'occasion était d'autant plus excellente à prendre que cette mission a été, en dépit de quelques péripéties, un suc-

Neuf jours durant, les sept membres d'équipage se sont relayés pour mener à bien ce voi entièrement dédié à la «guerre des étoiles». Une phraséologie un peu racoleuse qui, en fait, consacre un programme de l'IDS relatif à la détection des missiles ennemis et à la «signature» des

### **EN BREF** a CUBA: libération anticipée

d'un militant des droit de l'homme - Le militant cubain des droits de bomme, Elizardo Sanchez Santa Cruz, a été mis en liberté conditionnelle trois mois avant la fin de sa peine de deux ans de prison. Il a quitté dimanche 5 mai la prison d'Aguica, à 200 kilomètres de La Havane. Arrêté en août 1989, il avait été condamné pour diffusion de fausses nouvelles auprès de la presse étrangère. - (Reuter.) □ Athlétisme : nouveau record du

monde à la perche pour Bubka. — Le Soviétique Serguel Bubka a amélioré son propre record du monde de saut à la perche en franchissant 6,07 m lors d'une réunion d'athlétisme à Shizuoka (Japon), lundi 6 mai. Il avait établi son pré-

> arts At Monde et SPECTACLES

gaz d'échappement de leurs tuyères. Le fond du problème est en effet de faire la distinction entre le missile lui-même, les leurres et des phénomènes naturels comme les aurores boréales capables d'induire en erreur les meilleurs détecteurs.

Plus rapide est l'identification d'un missile, plus précoce est donc l'alerte et, par voie de conséquence, la riposte. C'est la raison pour laquelle neuf tonnes de matériel plutôt secret, d'une valeur de 260 millions de dollars (1,5 milliard de francs), avaient pris place dans la soute de Discovery : une plateforme de détection de signaux infra-rouges (1), X et ultra-violets de l'US Air Force (AFP-675); un satellite de détection des panaches de gaz des moteurs de missiles (IBSS).

### Ballet spatial (

Le clou du spectacle fut le gros satellite de près de 2 tonnes, IBSS (Infrared Background Signature Survey), que les astronautes ont mis très tôt en orbite pour qu'il étudie, au cours d'une soixantaine de tests d'allumage, la signature spectrale des gaz de combustion émis par les moteurs de la navette. A peine lar-gué, IBSS faisait des siennes et s'orientait dans une direction totalement incompatible avec l'expérience envisagée. Fort heureusement, les efforts conjugués de l'équipage et du centre de contrôle au sol permirent, avec neuf heures de retard, de venir à bout de cette difficulté.

Discovery pouvait alors commen-cer, sous l'œil attentif des capteurs et des caméras de l'IBSS, son étonnant ballet, surnommé par les astro-nautes le « Milkshake Milarkey », du nom de John Milarky, l'ingénieur de la NASA responsable de la définition de ces figures. Au terme de ces quelque trente-six heures de danse

cédent record - 6,06 mètres - à

□ Vol de quatre tableaux de

Picasso à Prague. - Quatre œuvres de Pablo Picasso ont été dérobées

le lundi 6 mai à la collection d'art

contemporain de la Galerie natio-

nale de Prague nos dernières édi-tions du 7 mai). Les quatre œuvres,

qui datent de l'époque cubiste du peintre, Absinthe et une carte, Mandoline et un verre de Pernod,

Table avec une coupe et Port de Cadaques, représentent une valeur globale de quelque 30 millions de dollars (environ 180 millions de

4 heures du matin, les voleurs ont

pénétré dans le bâtiment par une porte vitrée donnant sur le jardin qui jouxte le musée, réussissant à

s'échapper entre le déclenchement du système d'alarme et l'arrivée de

la police. Avec treize mille toiles et

quatre cent mille dessins et

esquisses, le musée de Prague ren-ferme l'une des plus importantes

collections d'objets d'art en Europe. – (AFP-AP.)

Nice le 10 juillet 1988.

spatiale, l'équipage de la navette larguait trois petits satellites de 75 à 85 kilos chacun contenant des produits chimiques utilisés pour la propulcertains autres que les Soviétiques emploient pour leurrer l'adversaire.

Observées de la navette, mais aussi à partir d'un avion et du sol, ces émissions ont permis de montrer, selon un spécialiste, que si des substances telles que des dérivés de nitrate étaient visibles, d'autres comme le néon, le xénon ou le gaz carbonique ne l'étaient pas. Aux scientifiques de faire le point sur ces apparents mystères et de permettre ainsi la mise au point de nouveaux systèmes de détection d'alerte pré-

v: a vagge

الرسو الألات

1000年1月1日

A Parkette

Service Error

The Page 3

Ta Tagayan

これ ない 日本の海

"神"等"神神"(水)消費

CALL THE THE

· 中一年本 · 阿拉克

A SHAPE

-

a platfied

Une tâche autrement plus théorique que celle à laquelle les astronautes ont du faire face en cours de mission lorsque deux enregistreurs de données, installés dans la soute de Discovery, ont refusé tout service. Armés de pinces, d'un couteau et d'un tournevis, deux des membres d'équipage se sont transformés en électriciens.

Après avoir bricolé un branchement de fortune, ils ont pu redonner vie aux deux systèmes défaillants, ce qui a permis de sauver trois des cinq expériences de l'AFP-675 et d'assister ensuite au largage d'un quatrième satellite dont la mission est toujours gardée secrète. Non sans avoir, avec leurs camarades, rendu hommage à Alan Shepard, qui, le 5 mai 1961, fut le premier Américain à voler dans l'espace. JEAN-FRANCOIS AUGEREAU

(1) Il s'agit notamment d'un instrument (télescope) destiné à l'étude des aurores boréales et de certains phénomènes solaires

**BOURSE DE PARIS** 

Matinée du 7 mai

## Toujours faible

La Bourse de Paris a ouvert en léger repli mardi matin. Dès le début des transactions, l'indice CAC 40 s'inscrivait en retrait de 0,34 %. A l'issue d'une heure de transactions, les valeurs françaises n'avaient pratiquement pas varié, ieur retard étant toujours voisin de 0,30 %. Dans ce contexte, on relevait parmi les plus fortes baisses celles de Metaleurop, Finextel. Saint-Louis. Du côté des hausses, on notait celles de CSEE, Immobilière Phénix, Moulinex.

### Chronologie

En raison de l'abondance de l'actualité, la parution de la « Chronologie » du mois d'avril est reportée

مكنا من الامل